Les cotisations des employeurs à l'assurance-maladie peurraient être déplatonnées

**LIRE PAGE 30** 



3,80 F

Agiria, 3 DA; Merce, 3,50 &r.; Toridia, 300 r regre, 1,50 0M; Antricke, 15 ach.; Belgione Canada, 1,40 \$; Cits-d'regle, 340 F CFA; De 8,50 Kr.; Espages, 100 per; E.-U., 95 c. 50 p.; Gréca, 65 dr.; Iriania, 80 p.; Italia, 1

5, RUE DES ITALIENS 75427 PARIS CEDEX 09 TSIEX MONDPAR 650572 F C.C.P. 4207 - 23 PARIS Tél.: 248-72-23

# Kadhafi chez Hassan II

Le colonel Kadhafi rencontre. ce jeudi 30 juin au Maroc, le roi Hassan II. La nouvelle a de quoi surprendre quand on sait la vieille inimitié qui existe entre que le « guide de la révolution » libyenne avait ouvertement soutenn les deux putschs manqués des militaires marocains en 1971 et 1972 et qu'il s'était réjoui publiquement de l'annonce trompeuse de l'assassinat du souverain par les rebelles. Le colonel n'a mis qu'une fois les pieds dans le royaume, en 1969 : juste après avoir renversé le roi ldriss, il était allé participer à un sommet arabe comme s'il avait voulu narguer la monarchie chérifienne. Mais les deux hommes, que tout oppose par ailleurs, ont da moins en commun d'être des

Ces derniers temps, le dirigeant libyen a accumulé les déboires dans sa politique africaine. Il n'a pas obtenu, en particulier, la présidence tant convoitée de l'Organisation de l'unité africaine. Il n'a pu que prendre ombrage du rapprochement entamé par le président Chadli Bendjedid — à la fois allié et rival — avec Hassan II et le président Bourguiba. Alors que l'O.U.A. a recommandé l'ouverture de négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario, qu'il a toujours souteau depuis 1973, ne risquait-il pas, s'il s'abstenait de toute initiative, de se trouver « marginalisé » dans le processus d'édification maghrébige.

Le colonel Kadhafi l'a si bien senti que, de retour à Tripoli, le 16 juin, après avoir quitté intempestivement le sommet de au Proche-Orient, il faisait une déclaration qui n'est pas passée inaperçue à Rabat : « La Libye a achevé d'accomplir son devoir à l'égard du Sahara occidental. Il n'y a plus aucun litige entre le Maroc et la Libye concernant cette région. Le problème fondamental de l'heure est de permettre aux Arabes d'affronter le danger sioniste. »

Une semaine plus tard, le roi dépêchaît à Tripoli son conseiller, M. Guedira. Un communiqué officiel annouçait, mercredi 29 à Rabat, cette « visite d'amitié et de travail » qui offrira l'occasion aux deux chefs d'État de « nouer des rapports (...) et de passer en revue la situation et les problèmes actuels du monde arabe ». Un premier rapprochement sans lendemain s'était esquissé lors du sommet de l'O.U.A. à Nairobi, en juin 1981, lorsque la Libye avait donné l'impression de « lâcher » le Polisario pour mettre dans l'embarras une Algérie qui avait déjà entamé des contacts secrets avec le

Une négociation des plus serrées étant à la veille de s'engager avec les Sahraouis, Hassan II souhaite savoir si son interiocuteur pe se ravisera pas une fois de plus. En fournis sario les armes qui lui permettraient de relancer la guerre avec succès en cas d'échec des pourpariers, il pourrait interdire en effet le référendum d'autodétermination prévu avant la fin de

Le colonel Kadhafi ne peut ignorer la volonté d'Alger et de Robat d'en finir avec ce conflit, malgré les nombreux obstacles qui restent à surmonter pour trouver use solution permettant à tous les intéressés de « sauver la face. Il ne supporte pas d'être laissé à l'écart du double tele-à-tête entre Marocains et Algériens, Marocains et Sabraquis. Champion - souvent impulsif et brouillon, mais convaincu - de l'unité arabe, il entend bien tenir sa place dans la partie maghrébine qui se joue depuis le début de l'année.

# La C.E.E. demande de nouvelles fermetures d'usines sidérurgiques en Europe

La disparition des aides publiques en 1985 obligera les laminoirs et les aciéries à s'adapter

Communautés curopéennes (Bruxelles). - D'ici 1985, la capacité de production de la sidérurgie

S'agissant de la France, la réduction de la capacité de production devra atteindre 5,2 millions de tonnes au lieu des 4,7 offerts à Bruxelles, au bout du compte, par le

# M. PIERRE MAUROY invité du « Grand Jury R.T.L.-le Monde >

Grand Jury R.T.L.-le Monde » seront interrompnes pendant les mois de juillet et d'août et re-prendront début septembre.

# AU JOUR LE JOUR

car toujours repoussent, sur le gravier aride de la rigueur, les parasites du privilège, de la prébende et de l'abus.

De notre correspondant

elles exécuteront jusqu'à 1985 les décisions qui viennent d'être prises par la Commission, autrement dit quelles installations elles ont l'intention de fermer.

C'est en Belgique et en Italie qu'il faut s'attendre aux plus vives difficuités. C'est en effet dans ces deux pays que l'effort de contraction de l'appareil de production exigé par la

Commission s'éloigne le plus des programmes présentés par les gou-

Le « code des aides » prévoit que, afin d'adapter la sidérurgie européenne à une demande fortement déclinante, toute aide publique doit désormais être subordonnée à une diminution des capacités de produc-

> PHILIPPE LEMAITRE. (Lire la suite page 26.)

# SORTIR DE LA CRISE

De quelques évidences

Lire page 2 l'article de Maurice Faure, président de la comssion des affaires étrangères de l'Assemblée nationale

LE DÉBAT SUR L'INSÉCURITÉ

# Horaires accrus pour les universitaires

Le gouvernement veut obtenir une gestion financière plus rigoureuse et l'harmonisation des carrières

Le ministre de l'éducation natio-nale a diffusé, mercredi 29 juin, les textes de deux projets de décrets relatifs au statut et aux obligations de service des enseignants du supé-rieur. L'objectif du ministère est de mettre fin à l'extrême diversité des procédures et des statuts actuels, de donner aux universitaires les moyens d'ailer de l'avant » et d'« imprimer l'élan nécessaire à la mise en œuvre de la loi sur l'ensei-

Dés l'année universitaire 1983-1984, une augmentation des obliga-tions de service des enseignants est prévue par le premier texte, qui fixe à trente deux semaines au lieu de vingt-ciuq la duré maximale de l'année universitaire 1983-1984. Il correspond à la volonté d'une réduction importante des heures complé-mentaires assurées par des vaca-taures dès la prochaine rentrée. Ce texte sera sommis à l'examen di comité technique paritaire (C.T.P.) le 11 juillet. Le second projet de décret -

d'une tout autre ampleur avec ses soixante et onze articles, et qui est soumis à consultation - prévoit, à compter du 1º octobre: 1984, une réforme profonde des carrières universitaires en créant un « statut particulier des corps des personnels enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur . Il répartit les enscignants en deux corps (les maitres de conférence et les professeurs des universités), fixe impérative-ment à trente-deux semaines les

obligations d'enseignement et alour-dit les horaires hebdomadaires. Ce projet de décret institue le semestre ou l'année sabbatique rémusérée et organise des procédures de recrutement, nomination, mutation et avanement, incitant à la mobilité géographique et lavorisant les nts extérieurs.

Ces orientations sont cohérentes avec les circulaires diffusées dès l'été 1982 par le ministre de l'édacation nationale et le directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche, M. Jean-Jacques Payan (*le Monde* du 25 septembre 1982). Mais la négociation qu'il a menée avec les responsables des syndicats d'enscignants, l'hiver dernier, punousée de grèves et de manifesta-lious, a avait pu déboucher sur un accord à propos des carrières,

Aujourd'hui, les symbests protes tent contre le projet de décret, qu'ils accueillent - sans surprise M. Jean-François Tournadre, secrétaire général du syndicat national de l'enseignement supérieur (SNE-Sup-FEN), y voit une « tentative de coup de force », tandis que la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale (SGEN-C.F.D.T.) proteste contre un sys-tème « bâts selon les critères classiques du carriérisme individuel ». Les deux organisations envisagent de ne pas sièger, le 11 juillet, lors de l'examen du projet par le C.T.P.

Le texte doit ensuite être soumis au Conseil supérieur de la fonction publique, au Conseil d'État, puis au conseil des ministres, avant sa promulgation, qui n'interviendrait pas avant l'automne prochain, c'està-dire au moment où le projet de loi d'orientation sur l'enseignement supérieur, qu'il accompagne, devrait être discuté par le Sénat.

PHILIPPE BERNARD.

à la diminution constante de la consommation

nnne, établie en produits laminés à chaud, devra être réduite de 26,7 millions de tonnes par rap-port aux données de 1980. C'est ce que vient de décider la Commission européenne à l'échéance prévue du 30 juin, conformément au - code des aides » arrêté par les Dix en juin

Les autorités de chaque Etat membre devront faire savoir. d'ici à la fin de l'année, de quelle manière

Le premier ministre, M. Pierre Mauroy, sera l'invité de l'émis-sion hebdomadaire «Le grand jury R.T.L.-le Monde» dimanche 3 juillet de 18 h 15 à 19 h 30. Le chef du gouvernement ré-pondra aux questions d'André Passeron et d'Alain Rollat du Monde, et de Paul-Jacques Traf-faut et de Gilles Leclerc de R.T.L., le débat étant dirigé par

# Cour

Année après année, les magistrats-jardiniers de la Cour des comptes se penchent sur l'administration et brandissent devant le peuple indigné les mauvaises herbes qu'ils

C'est le seuilleton de chaque été : la Cour des comptes ou le

Leur patience est admirable,

BRUNO FRAPPAT.

# La justice au fond des urnes

La justice est redevenue un enjeu politique comme au printemps de 1980, à l'époque du projet « Sécu-rité et liberté ». Aujourd'hui. comme i y a trois ans, c'est moies de politique criminelle qu'il s'agit que de politique tout court. Le proet Peyresitte était un symbole. L'opposition d'alors jeta toutes ses forces dans la bataille, M. Mittera ca lete, portant a très rude au septennat finissant de M. Giscard d'Estaing.

Les attaques dont M. Badinter est Les attaques dont M. Badinter est aujourd'hui la cible selèvent du même calcul. Sa politique pénale est devenue l'un des derniers symboles d'une gauche qui ne varie pas et qui tient ses engagements, contraire-ment à ce qui se passe dans le domaine économique. Forcer le gou-vernement à revenir sur cette politique, à se renier, té est l'espoir caressé par l'opposition Y parvenir contribuerait à ruiner de crédit de l'équipe au pouvoir augrès de l'électorat de gauche déjà passablement troublé par les revirements de sa po-

L'enjeu justifie la vigueur des at-taques dont le gardeiles sceaux a été et est l'objet. Celaixplique anssi pourquoi MM. Mitterand et Man-roy se sont décidés à voler au se-cours de M. Badinterile premier sur Antenne 2 au début su mois, le se-

par BERTRAND LE GENDRE cond dans le Monde la semaine der-

Le danger cours par la gauche apparaît plus clairement depais les manifestations de policiers du 3 juin. Plus clairement, car il avait été pré-cédé de harcèlements qui laissaient par les événements. Il y ent cette grève des surveillants de prison ob-servée symboliquement le 10 mai 1982 et cette manifestation de « matons > venus crier sous les fenêtres du ministère de la justice : « Avocats maifrats! .. Le . Badinter assassin! - des policiers, le 3 juin, re-lève de la même logique déstabilisatrice » et envenime un débat que M. Mauroy aurait simé voir s'engager « autrement ».

Le débat est politique, car il ne porte que secondairement sur les faits. Le prétendu laxisme de la justice n'existe que dans l'esprit des détracteurs, et encore pas toujours, certains sachant parfaitement à quoi s'en tenir. Ils savent en particulier que les cours d'assises prononcent des peines d'emprisonnement plus longues qu'hier, que M. Badinter accorde moins de libérations conditionnelles que ne l'avait fait M. Pey-refitte et M. Mitterrand moins de graces que M. Giscard d'Estaing. Si

reur d'appréciation en graciant-Roger Knobelspiess, cela n'est rien à côté de la responsabilité qu'a prise M. Peyrelitte, en 1977, en libérant Thomy Recco, lequel devait com-

De tels arguments n'emeuvent pas l'ancien garde des sceaux. On importe la sévérité de M. Badin-Qu'importe is severite de M. Badin-ter, a-t-il expliqué au « Grand Jury R.T.L.-le Monde», puisque son dis-cours est « contraire». L'avant-veille, pourtant, le ministre de la justice expliquait, dans ces colonnes, qu'il était partisan de « la fermeté à l'encontre du crime et de la grande délinquance organisée ». La où l'an-cien et l'actuel garde des sceaux divergent, en revanche, c'est à propos des petits délinquants, auxquels M. Badinter souhaite éviter, si possible, l'emprisonnement. Et encore, n'est-ce pas M. Peyrefitte qui a dé-claré un jour que la prison était un pourrissoir »?

La plupart de ses critiques ne résistant pas aux faits, l'opposition met en cause le climat d'insécurité engendré, scion elle, par l'abolition de la peine de mort et la supression des tribunaux d'exception, comme si la disparition de la guillotine avait une influence sur le nombre des homicides, constant depuis le dixnervième siècle

(Lire la suite page 12.)

# (Lire nos informations page 9. UN PLAN DE RIGUEUR CONTRE LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

# Homicides par inconscience

L'été laissera derrière lui son dra-matique bilan. Les montagnes, la mer mais, surtout, la route auront tué des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants. L'imprudence, la négligance, suront eu raison de toutes les mises en gards. Ce sera comme en 1982 ou en 1981, et la

politique n'y est pour rien. On ne seit plus très bien, devant tant de vies géchées sur l'autel de l'enaztention et de la désinvolture, ce l'enaztention et de la désinvolture, ce qui l'emporte — au fond des sentiments, — du découragement ou de la volonté réaffirmée de faire casser l'hécatorabe; de la répression ou de la persussion; de la sanction ou de l'éducation des conducteurs; de la peur du gendarme ou du respect des aurres. Depuis qu'elle est posée, depuis qu'on dit et répète qu'elle n'est pes une fatalité, la douloureuse question de l'insécurité routière n'a jamais reçu de réponse satisfaisante, ni de solutions enregistrant des résultats tangibles.

Douze mille morts, plus de trois cert mille blassés, quelques dizaines de moins une sinée, quelques cen-teines de plus une autre. La réalité ne s'éloigne jameis de cet irrépressible et terrible noyau statistique. Comme si Provins était chaque année rayée de la carte. Comme si Rennes était

FRANÇOIS GROSRICHARD brisées, de destins fauchés par le summun de l'absurde. Les accidents de la route ont osci-

de révoltant que, à la différence des collisions de trains, des tragédies aériennes, des naufrages, ils aureient pu, dans la plupart des cas, être évités, avec un peu plus de prodence et d'attention de la part des automotes. Et puis, ils alignent, week end après week-end, leurs lourds bilans, dans une quasi-indifférence générale. Ainsi, neuf personnes ont été tuées, en deux jours, dans le départiment de la Manche, per des véhicules roulant trop vite. Mais ces événements, illustration de la mort bansle, font « moins de bruit » que le meurtre d'un jeune homme dans la de deux aérostiers américains. Techniciens, médecins, hommes

politiques, gendames, sociologues, journalistes, s'interrogent. Pourquoi les dancers de la route laissant-ils les Français si insensibles, au point que . teurs comportements n'évoluent pas, ou quasiment pas, d'une année sur l'autre ? Comment se fait-il que des foules aient purse mettre en marche pour vénérer le pacifisme ou pour

cantrale nucleaire — source d'un très hypothétique cataclysme, — ators que, sous nos yeur, régulièrement, presque famillèrement, la route continue ses ravages et ses crimes ?
Pourquoi le risque de mort a-t-il des
vertus plus mobilisatrices que la mort
réelle, vérifiée, constatée ?

. Voita l'interrogation primordiale à laquelle il faudrait tenter de répondre avant d'élaborer et de lancer une quelconque politique de la route.

Les constructeurs ont beau imagi ner des véhicules togiques plus sûrs et mieux conçus; les ministères ont et meux conçus; les minaueres ont beau dégager des fortunes pour édi-per des brochurés in des certes, lan-cer des campagnes, au demeurant bien faites, multiplier: les conseils pour « couper » le temps de conduite et sucter à flaner dans les conduite et incher a flamer dans les régions traversées, les journaux et la télévision ont beau publier des photos-choc; les ingénieurs ont beau faire des dévisions ou des ponts pour-ellminer les points noirs; les gendames ont beau installer des radars et graceur des procèsverbeux : nous avons beau, les uns et les autres, machinalement souhaiter a ceux cui partent : « Bonne route, soyez predents ! »... Rien n'y

[ Live Tarsuite page 27. ]

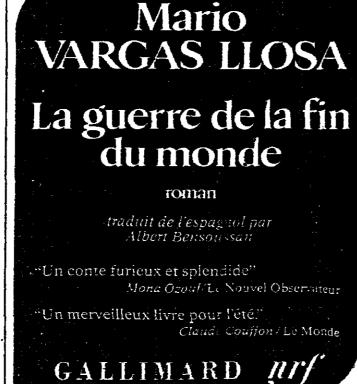



£

4

La France ressent de plus en plus les conséquences de la crise mondiale. François Rachline ne voit pas d'autre solution pour y faire face que la thérapeutique Delors et demande à tous les Français de la soutenir. Maurice Faure appelle la communauté européenne à sortir de sa léthargie. Henri Modiano et deux étudiants de Yale préconisent l'institution d'une taxe mondiale sur la consommation des matières premières pour venir à bout de l'endettement international et mettre les pays du tiers-monde à même de se procurer de nouveaux équipements.

# Le choc Delors

OUS guettons la moindre amélioration de la balance commerciale et la multiplirite ou nous émeut. On en oublie l'essentiel : notre pays connaît, en ces temps de crise, ce qu'on pourrait

appeler une révolution culturelle. Entre l'an 1000 et 1800, le revenu réel des Français fut multiplié par 2 ou 2.5. De 1800 à 1940 environ, nouveau doublement. Et de 1950 à 1979, c'est par plus de 4 qu'il est multiplié. Pendant cette dernière période, le produit intérieur brut (PIB) croît en moyenne annuelle de 5 %. Mais si le PIB règle sa croissance sur un rythme de l à 1,5 % en moyenne annuelle, comme c'est ac-tuellement le cas, ce sont soixantedix années qui sont nécessaires pour doubler ce surplus.

Or la France a continué de vivre depuis le premier choc pétrolier (1973-1974) en dépensant beau-coup. De 1981 à 1982, la relance à contre-conrant du gouvernement socialiste a permis momentanément de maintenir ou d'augmenter sensible-ment le pouvoir d'achat des Français, mais a accéléré la dégradation de la situation relative de la France.

1983 marque une véritable rupture : le choc Delors. Le plan de ri-gueur adopté peut se résumer ainsi : le pouvoir d'achat n'a jamais cessé de croître depuis le premier choc pé-trolier, alors que pour absorber ce choc et le suivant (1979-1980) sans créer d'écart inflationniste avec nos voisins les plus sérieux il eût fallu comme eux réduire notre train de vie. Il est temps de rompre avec une décennie d'illusions.

Les économistes ont coutume d'utiliser une égalité fondamentale pour exprimer l'équilibre comptable à l'échelle de la nation : Y + M = C + I + G + X, où Y représente le PIB, M les importations, C la consommation. I l'investissement G les dépenses publiques et X les exportations. Du côté gauche de l'égalité on trouve donc les ressources disponibles sur le territoire (d'origine intérieure et extérieure); du côté droit figurent les emplois de ces ressources, c'est-à-dire la demande totale en provenance des ménages, des entreprises (l'investissement est une demande de biens d'équipe-ment), de l'État et de l'étranger. Comment agir sur ces différents

par FRANÇOIS RACHLINE (\*)

Y ne crost plus on augmente fai-blement, ce qui fait que si la demande reste forte, il faudra augmen-ter M, qu'on veut précisément réduire. Il faut donc agir sur le ni-veau de la demande, sachant qu'on ambitionne de rééquilibrer la ba-lance commerciale en grossissant si possible le volume des expectations possible le volume des exportations X et en réduisant an mieux les importations M.

Restent donc C et G. c'est-à-dire essentiellement la consommation des ménages et les dépenses publiques. En limitant G, l'Etat donne l'exemple d'une gestion plus rigonreuse; en restreignant la consommation. tion, on contracte la demande, et donc en partie les importations

Le gouvernement a choisi de jouer sur les deux tableaux, en privilégiant la baisse de la consomma-tion. Il devra donc amputer le pouvoir d'achat. Depuis la guerre, aucun gouvernement français n'avait osé y toucher vraiment. Voilà l'option fondamentale. C'est celle de la gauche des réalités. D'ici à la fin de cette année, c'est ce que devrait réaliser le plan Delors. Le ministre de l'économie l'a souvent répété : les salaires ne devront pas augmenter de plus de 8 %, même si la hausse des prix devait dépasser ce taux, ce que le gouvernement se refuse à envisager. S'il maintient le cap, le pou-voir d'achat des Français baissera de quelque 1,5 % en 1983. Ce serait un

# Une bataille qui n'est pas gagnée

Quelles que soient ses modalités techniques, quelles que soient ses in-suffisances, c'est cela le plan de riur. Au-delà du choc psychologi que immédiat et des essets conjoncturels qui commencent à se manifester, c'est toute une philosophie économique qui fait son chemin. En ce sens, le plan Delors peut constituer une vraie rupture, mais le ansus est loin encore d'être réa-

Certes des hommes comme f. Edmond Maire ont compris cette

(\*) Économiste, université de Paris-X.

nécessaire mutation, quitte à regretter que le gouvernement n'ait pas consulté et motivé les syndicats; certes les Français dans leur ensem-ble ont admis sans trop protester les prélèvements supplémentaires; certes l'opposition, par les voix sépa-rées de MM. Raymond Barre ou Jean-Pierre Fourcade, a discrète-ment approuvé l'orientation géné-rale de la nouvelle politique, tout en déplorant qu'elle soit tardive, insuffisante et incomplète; certes le gouvernement demeure solidaire, mais on entend gronder les critiques.

Des déclarations de M. Anicet Le Pors, en contradiction avec M. Jacques Delors au sujet de la li-mitation à 8 % des hausses de sa-laires, aux appels de M. Philippe Herzog pour une nouvelle relance, le P.C. prend graduellement ses dis-tances. Peut-il associer son nom à une baisse du pouvoir d'achat ?

Le parti socialiste est divisé. Certains de ses responsables considèrent qu'on pourrait rééquilibrer nos comptes sans affecter notre niveau de vie. Partisans d'une sortie du système monétaire européen, ils pen-sent que le protectionnisme nous épargnerait l'austérité qu'ils voient poindre derrière la rigueur. C'est la gauche des illusions, qui n'est pas ncore vraiment battue

L'opposition devrait savoir, que la politique de rigueur est indisp ble pour un temps, et que seule la gauche peut obtenir l'assentiment des syndicats pour la mener à bien. Spéculer sur un échec serait presque miser sur une situation économique et sociale dramatique, annonçant de graves désordres. Qui peut le souhai-ter? La gauche devrait tout faire pour assurer la réussite du plan De-lors, il y va de cette crédibilité qu'on lui a toujours refusée a priori.

Les Français dans leur ensemble devraient mesurer la portée d'un échec du plan Delors : la sortie du S.M.E., l'intervention probable du F.M.I., le recours à un protection-nisme systématique, le tout aboutissant à une baisse de notre niveau de vie que certains experts chiffrent à 15 % et même à 20 %.

C'est l'intérêt supérieur de la démocratie en France qui est en jeu. Que notre pays refuse d'adapter son comportement à une situation mon-diale difficile, et c'est le principe même de l'alternance politique qui risque d'être compromis.

des créances très douteuses. Il me

nouveaux prêts au tiers-monde, pour

Nous aurions ainsi, finalement,

prélevé une taxe sur la consomma-

tion pour que son produit serve à l'investissement et à la relance. La

passivité internationale actuelle est

rir plutor que de faire face à la réa-

lité. Ne vaut-il mieux pas, au

contraire, prendre acte de l'incapa-

cité des grands débiteurs et, plutôr que de faire l'autruche, organiser le

lontaire. On préfère laisser pour-

l'achat de nouveaux équipements.

# De quelques évidences

par MAURICE FAURE (\*)

liards de dollars. Les exportations

ont du mai à se maintenir. Les fer-

miers grognent. Les syndicats, qui ont accepté de très fortes réductions

de salaires, et les industriels, qui ont

réalisé des gains de productivité ex-

traordinaires ces dernières années.

se révoltent contre la pénétration du marché américain par des marchan-

dises étrangères que seul un dollar

Les démocrates s'insurgent contre

le niveau du dollar. Il ne faut donc

pas croire que tonte l'Amérique sou-

haite un dollar cher. Il y aura bien un jour quelqu'un à Washington

pour s'attaquer an monstre du défi-

cit budgétaire.

surévalué read plus compétitives.

N entend de tous côtés en France entonner l'hymne de la défaite. Nous aurions cédé à Williamsburg sur les questions de sécurité, alors que les Américains témoignent quotidiennement de leur arrogance en laissant négli-gemment flotter à la hausse un doilar qui noie notre économie.

Un mot d'abord sur la sécurité. Comment peut-on sérieusement mettre en doute le bien-fondé des positions exprimées par le président de la République depuis deux ans ?

# Le protectionnisme américain

A Williamsburg, nous avons souscrit à une déclaration reprenant nos thèses, rappelant les menaces et les propositions de négociations, suggérant que la question des SS-20 soit abordée dans sa globalité : ce n'est pas de la faiblesse. Il fallait. au contraire, beaucoup d'honnêteté et d'audace pour approuver l'énoncé d'évidences auxquelles en lui-même chacun souscrit, mais n'ose généralement pas associer son nom.

Mais mon propos vise surtout l'économie. On connaît les doutes une nous avons exprimés quand, à l'été 1981, la France s'est lancée à contre-courant dans une politique keynésienne qui a eu pour effet de rompre certains équilibres déjà précaires. D'ici à imputer tous les malheurs du pays à la gestion actuelle, il y a un écart que certains, à tort, franchissent allègrement. C'est là où j'en reviens à Williamsburg. La déclaration finale est bonne. Elle énonce un certain nombre de principes pouvant remettre l'économie mondiale sur les rails : les dangers des déficits budgétaires excessifs, des taux d'intérêt récis élevés, des fluctuations monétaires erratiques. le vondrais m'attarder sur le rôle du dollar qu'on a trop tendance, dans notre pays, à identifier à un baromè-

Première évidence, le cours d'une monnaie ne reflète plus la santé économique d'un pays. Que l'on com-pare les évolutions du yen (dont la parité est au plus bas) et du dollar, que l'on étudie le rapport mark/dollar depuis cinq ans : l'épreuve de vérité du franc, c'est le mark et non le dollar. Que le dollar monte par rapgrave, mais ne traduit pas la saiblesse du franc. Les réajustements du franc par rapport au mark sont en revanche autant de témoignages de nos insuffisances.

Deuxième évidence l'économie mondiale exige du dollar davantage qu'il ne peut donner : ce n'est plus seulement une monnaie de réserve et un instrument d'évaluation, de référence et de transaction. Il monte, en temps de crise, en raison de son rôle de valeur refuge; il monte égale-ment quand la situation s'améliore, en raison du rôle dominant de l'économie américaine.

Reste que la surévaluation du dollar entraîne pour les États-Unis un

Le risque, pour nous Européens, est le développement du protection-nisme aux États-Unis. Nous ferions donc bien d'y regarder à deux fois avant de brandir nous-mêmes la menace protectionniste : la France dépend tellement plus de l'étranger (importations + exportations fran-caises = 57 % du P.N.B.) que les Etats-Unis (24 % de leur P.N.B.) que notre pot de terre se casserait avant même de heurter l'américain. Si l'idée d'une « forteresse France » pouvait faire illusion en 1981, ce

n'est plus le cas en 1983 : on ne sort pas du S.M.E. avec des caisses entamées. On ne devient pas protectionniste et hexagonal en multipliant les emprunts internationaux et comm nautaires. Bref, cette hypothèse relève aujourd'hui du mirage, et il est surprenant qu'elle soit envisagée par ceux qui justifiaient les nationalisations comme « des machines de guerre tournées vers l'exportation - ! Imagine-t-on que nos partenaires ne recourraient pas à des mesures de rétorsion ? Sait-on que nous ne pourrions au mieux que limiter de 3 % en six mois nos importations si nous faisions le choix du protectionnisme? A la vérité, l'économie française est partie prenante de l'in-ternationale depuis les années Pompidou, et cela n'est pas plus réversible que la rotation du Soleil. tre de notre économie.

A cet égard, il est plus que préoc cupant de constater que notre industrie d'exportation manque de compétitivité. Au cours des derniers mois, nos exportations en francs n'ont augmenté que de 12 % vers les Etat-Unis, alors que ces derniers ont accru leurs ventes de 13 % en dollars dans la même période. Il n'est plus supportable que notre déficit com-mercial avec les Etat-Unis ne cesse de croître, au point que notre taux de couverture vient de passer de 60 % à 50 % au moment même où l'évolution de la valeur des devises devrait jouer en notre faveur. La comparaison avec les chiffres R.F.A.-Etats-Unis, diamétralement à l'opposé, devrait nous faire réfléchir : nos exportateurs n'ont pas su tirer parti des évolutions monétaires.

# Les liquidités internationales

State of the state

Il nous faut enfin trouver des solutions au problème des liquidités internationales. L'idée d'une conférence monétaire au plus haut niveau est bonne. Il faut voir si la création d'une monnaie internationale pouvant se comparer au dollar, et comme réserve et comme instrument de transaction et d'évaluation, est possible.

Parallèlement, il faut réfléchir à des solutions permettant d'éviter que matières premières et pétrole (plus de 30 % de nos importations!) soient libellés en dollars. Ne peut-on envisager la signature de futurs contrats d'achats de matières premières en monnaie européenne et non plus en dollars? Au lieu de tout attendre des États-Unis dont il y a peu pourtant à espérer, pourquoi ne pas nous tourner vers des solutions dynamiques permettant de faire un pas en avant sur la voie européenne? Encore faudrait-il que la Communauté sorte de sa lérhargie, surmonte ses crises au lieu de les laisser pourrir, bref, tienne les engagements pris à Stutigart.

Un dernier mot : ce n'est pas parce que les États-Unis s'efforcent de nous associer de plus près aux structures politico-militaires de l'OTAN qu'il deviendrait de notre devoir de lâcher la forêt de l'équilibre eurostratégique pour l'arbre d'un nationalisme illusoire. Ce n'est pas parce que l'actuelle administra-tion Reagan se refuse jusqu'à pré-sent à faire les pas concrets nécessaires à une reprise économique internationale qu'il nous faut réagir avec un aveuglement comparable : il ne servirait à rien de répondre aux erreurs évidentes de ce grand pays par nos propres égarements. Que l'Europe, dont les intérêts fondamentaux sont ici solidaires, parle enfin d'une seule voix, et elle sera entendue à Washington comme dans le

(°) Président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée na-

# Pour une taxe mondiale sur la consommation

E roi dollar •, • Le dollar au plus haut'», « Le dollar responsable de la crise des monnales occidentales »? Nous ne sommes pas d'ac-

Il y a une quinzaine d'années, I dollar valait 4 francs suisses, aujourd'hui il en vaut 2. Vers la même période, il achetait 3,5 deutsche-marks; aujourd'hui 2,5. Le taux dol-lar/florin hollandais évoluait de

Le dollar, en fait, remonte en ce moment, très lentement et peut-être partiellement, vers sa valeur des anées 60 et du début des années 70.

Le « roi dollar » n'écrase que les monnaies faibles : la lire, le franc français, le franc belge. Ces trois monnaies ont perdu bien plus face au deutschemark, au franc suisse ou au florin que vis-à-vis du dollar. Que cela nous plaise ou non, voilà la vé-

Maintenant, que réserve l'avenir prévisible? Rien de bon : le conflit entre le président Reagan et son Congrès dure depuis trois ans. Et ce conflit rend probable la poursuite de la hausse du dollar. Le Congrès démocrate ne votera jamais, en effet, une réduction des budgets civils et sociaux. Le président opposera son veto à toute réduction du budget militaire et à tonte augmentation des impôts. Le déficit énorme (200 milirds de dollars!) durera donc. Le Trésor américain sera obligé de le combler par l'emprunt. Il entrers en concurrence avec les emprunteurs privés, ce qui maintiendra des taux d'intérêt élevés sur le dollar; or l'inflation américaine est très faible. Le prêteur sera rémunéré d'un différentiel d'inflation de plus de 5 %. Il affluers sur ce marché achètera du fluera sur ce marché, achètera du dollar... et le fera monter. Nous pouvons considérer comme très proba-ble, avant longtemps, un dollar à

3 deutschemarks. Le problème est, pour les mon-naies faibles du serpent, de ne plus décrocher de ce deutschemark. Est-ce possible ? Oui, mais au prix d'un effort encore beaucoup plus rigou-reux que le plan Delors avec véritabe baisse de tous les pouvoirs d'achat, chômage à l'anglaise, etc. Un gouvernement de gauche (ou de droite, d'ailleurs) peut-il l'imposer aux Francis e

aux Français? Car il est totalement illusoire Car il est totalement illusoire d'espérer « convaincre » les Américains. Les convaincre de quoi, d'ailleurs? De diminuer les dépenses militaires qui sont la sauvegarde de tout l'Occident? De renoncer à sa foi libérale, pour le président, ou à leur électorat, pour les congressmen démocrates?

On comprend donc fort bien les tentations – elles ne sont pas seulement françaises – de la relance intérieure, de la fuite vers un système

par HENRI MODIANO (\*), CLAUDE GUAZZON (\*\*) et LAURENT MODIANO (\*\*)

protégé où l'on espère la reconquête du marché national. Mais ce n'est plus possible aujourd'hui avec nos réserves épuisées, et notre endette-

Que faire alors? A l'échelon de la nation, pas grand-chose, malgré le courage du plan actuel. A l'échelle internationale, il reste l'espoir d'un entraînement par le redémarrage américain puis allemand. C'est peu. Peut-être me permettra-t-on de je-ter, à ce point, dans la grisaille, la lueur d'une idée.

# L'autre relance

La relance vraie, le redémarrage de l'économie, la résorption progres-sive du chômage, tout cela ne peut venir que du retour des circonstances internationales qui avaient produit le « boom » 1955-1973 : d'un côté, les pays industriels four-nisseurs ; de l'autre, d'immenses marchés à équiper. Au milieu, pour financer les États acheteurs, non pas d'autres États, mais des banques, américaines très largement.

De cet immense transfert d'équipements, de biens, de technologie, est résultée une dette immense. La montée continuelle des taux d'intérêt l'a rendu insupportable. Le service des intérêts seuls est de plus de 10 milliards par an pour le Brésil, par exemple. Il ne peut l'honorer qu'en empruntant l'argent qu'il lui

faut rendre. Nous avons vu qu'il ne faut pas attendre de vraie détente sur les taux d'intérêt intérieurs américains. en dollars. Il faut donc chercher une autre solution pour alléger les taux extérieurs appliqués aux pays débiteurs. Les banques prêteuses ne peu-vent rien faire. Toute diminution de leur encaissement, toute « provision » pour créance douteuse abouti-raient au dépôt immédiat de leur

C'est donc à des ressources extérieures qu'il nous faudrait faire appel. Elles ne peuvent en aucun cas, provenir du budget des États. Ces budgets sont tous en déficit et c'est ce déficit qui est une des causes des taux d'intérêt élevés. Ce que nous suggérons, c'est une taxe spéciale sur la consommation internationale. Son produit, remis au F.M.I., servi-rait exclusivement à négocier avec chaque pays à la fois l'échelonne-ment du remboursement de sa dette et la bonification du taux. Si le Brésil continue à payer 10 miliards par an, il faut qu'au moins la moitié serve à amortir le principal, l'autre moitié et la bonification réglant aux

paraît donc juste d'exiger d'elles, sous contrôle du F.M.I., que cet ar-gent miraculé soit recyclé dans de Sur quoi asseoir une telle taxe dont l'assiette doit être très large pour que le taux soit acceptable? Sur les grandes « commodités », avec, en tête, le pétrole bien sûr.

Que l'on ne nous parie pas d'une surcharge insupportable : le pétrole se vend aujourd'hui à moins de 30 dollars le baril contre 40 il v a dix-huit mois. Une taxe de 1 dollar par baril lèverait 15 à 20 milliards de dollars par an et serait plus légère que les variations spéculatives anuelles sur le pétrole. Il suffirait que la taxe soit perçue au niveau de l'im-

Même chose pour le sucre, le blé, le mais, le soja, etc. Leurs cours va rient souvent de 30 % à l'intérieur d'une même année, su gré des spé-culateurs. Alors qu'une taxe de moins de 10 % fera hurier... les mêmes. Précisons que, pour ces produits, la taxe devrait probablement être prélevée à l'exportation.

Mais voyons, sans entrer dans les détails qu'une conférence internationale aurait à régler, quelles seraient les incidences. Nous vivons un marché déprimé. L'acheteur y est roi, le producteur esclave. C'est ce dernier qui aurait, au début, de facto, à abqui aurait, au début, de facto, à ab-sorber la taxe dans ses prix. Au-jourd'hui donc, les vendeurs de pé-trole, de sucre, de céréales seraient pénalisés. Notons qu'il s'agit là soit de pays riches (Arabie, Émirats, États-Unis, Canada), soit de pays moins riches mais alors endettés (Mexique, Venezuela, Nigéria) qui paieraient d'un côté sur leurs pro-duits mais encaisseraient de l'autre la bonification de leur dette.

Chacun y trouverait son compte puisque les pays riches verraient progressivement redémarrer leurs exportations de biens (États-Unis, Europe, Japon) ou de pétrole (les aurres), dès que l'économie reparti-

Oue se passerait-il alors ? Le marché s'inverserait, deviendrait favora-ble aux vendeurs qui répercuteraient la taxe dans leurs ventes. Ce seraient les pays importateurs de pétrole (États-Unis, Japon, Europe) ou de nourriture (Japon, Europe) qui sup-porteraient, *de facto*, son paiement. Mais aucun d'entre eux ne le refuserait dans une perspective d'expan-sion. Une remarque d'importance : les Américains seraient, dans deux périodes successives, les plus gros payeurs (suivis par les pays arabes). Mais ils seraient aussi les plus grands bénéficiaires puisque la boni-fication profiterait avant tout à leurs banques. Elles encaisseraient enfin

(\*) Ancien député. (\*\*) Étudiants à l'université Yale.

# oratoire et l'utiliser pour la redéficit commercial d'environ 60 mil-

Écononies Sociétés Civilisations de fondée en 1829 par Lucieu FERVRE et Marc BLOCK, publiée avec le concours de C.N.R.S.

Au sommeire du nº 1 - 1983

LE SPECTACLE DU POUVOIR : D. Dayan, E. Katz, Rituels publics à usage privé. Un meriage royal - E. Le Roy Ladurie, Auprès du roi, le Cour - Ch. Jouhaud, Les mazarinades. POUR UNE HISTOIRE DES FORMES : M. Grinberg, S. Kinser, Les combats de Carnaval et de Carême : trajets d'une métaphore - Ph. Braunstein, La Tempête de Glorgione. (note critique).

AU MOYEN AGE: R.M. Smith, Hypothèses sur la nuptialité en Angletarre aux XIIIe-XIVe siècles - G. Sivéry, Mouvements de capitaux et taux d'intérêt en Occident au XIIIe siècle - Ph. Ariès, Le Purgare et la cosmologie de l'Au-delà (note critique) - Giovanni Ricci, issance du pauvre honteux : entre l'histoire des idées et l'histoire

Histoire du Moyen Age (comptes rendus)

Au sommeire du nº 2 - 1983

HISTOIRE COMPAREE: S.A.M. Adsheed, L'administration du sel on Orient et en Occident - R. Bin Wong, Les émeutes de subsistances en Chine et en Europe occidentale - P.E. Will, Le stockage public des grains en Chine (1644-1911) - M. Ritcher, A quelle époque a-t-on cassé de parler latin en Geule ? - J.E. Brochier, Deux mille ans d'histoire du climat.

SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-VIVRE : J. Bahloul, Nourritures de l'altérité : le double langue des Juifs algériens en France - F. Sobban Le système des cuissons dans la tradition culinelre chinoise - J.-L. Flandrin, Le goût et la nécessité : sur l'usage des graisses dans les cuisines d'Europe occidentale - F. Giusberti, Le «Ruga delle Pesche-rie» de Bologne au XVIIIe siècle.

A. Knight, F.-X. Guerra, La Révolution mexicaine - G. Fiaccadori, R.W. Bulliet, Sur les kharidjites.

Histoire de l'Asie - Vie metérielle (comptes randus)

Le numéro : 50 F Abonnement : France : 200 F ; Etranger : 275 F ARMAND COLIN



# <u>étranger</u>

# **AMÉRIQUES**

# **Etats-Unis**

# PENDANT LA CAMPAGNE DE 1980

# L'équipe de M. Reagan se serait procuré des documents destinés à M. Carter

Washington, - La dix-mitième conférence de presse de M. Ronald Reagan a été dominée, le mardi Reagan a été dominée, le mardi 28 juin, par une affaire mal élucidée qui tracasse les milieux politiques américains. On se demande si, à la veille des élections de 1980, un document important de l'équipe Carter n'est pas tombé entre les mains du candidat républicain, permettant à celui-ci de remporter un duel télévisé. La révélation a été faite par Laurence Barrett dans son nouveau fivre Jouer avec l'histoire. Il y est question d'une « tanpe » oui aurait question d'une « taupe » qui aurait communiqué au camp Reagan les fi-ches destinées à M. Carter pour pré-parer le débat du 28 octobre 1980.

Le président américain a d'abord Le president americam a d'abord réagi par un haussement d'épaules. « C'est beaucoup de bruit pour rien», expliquait-il le 24 juin aux journalistes qui l'interrogeaient. Mais les commentaires embarrassés de certains de ses collaborateurs et les attaques du parti démocrate l'ont amené à changer d'attitude. Lundi, les Maison Blanche a demandé au département de la justice de faire toute la lumière sur cette affaire, et, mardi, elle a publié tous les docu-. ments en sa possession.

Il s'agit d'un millier de pages, parmi lesquelles une note destinée à M. Carter. Ou plutôt une ébauche de note, car le texte définitif — fourni par les démocrates — n'est pas identique. On y trouve des cha-

De notre correspondant pitres du genre « Questions à poser à Reagan » ou « Répliques de Carter aux affirmations de Reagan ».

Interrogé mardi sur ce texte, le président américain a affirmé qu'il en ignorait totalement l'existence jusqu'à ces derniers jours. « Je n'avais jamais rien vu de tel, a-t-il dit. Je ne me souviens d'aucun usage particulter qui en aurait été fait » (dans la préparation du débat d'octobre 1980).

Le directeur de la C.I.A., M. William Casey, qui dirigeait à l'époque la campagne de M. Reagan, n'en a également « aucun souvenir ». Il est pourtant désigné par le chef de l'état-major de la Maison Blanche, M. James Baker, comme celui qui surait communique le texte à l'équipe chargée de la préparation du débat. Dans cette équipe figurait M. David Stockman, actuel directeur du budget, lequel avait pour rôle de jouer M. Carter dans une confrontation fictive avec le candidat républicain. M. Stockman reconnaît qu'un document démocrate est passé sur sa table et qu'il a été

Personne n'accuse l'équipe Reagan d'avoir volé un texte (ce serait un nouveau Watergate). Mais on se demande comment un tel document lui est parvenu, quel usage elle en a

fait et si elle n'aurait pas dû le ren-

voyer aussitôt à son propriétaire.

Dans les textes publiés mardi par la Maison Blanche, on trouve quelques lignes d'un militant républicain, M. Wayne Valis, qui écrivait à deux responsables de la campagne; Ces notes proviennent d'une source intimement liée à un membre de l'équipe Carter. Rien de specta-culaire, mais intéressant. Digne de confiance. •

Rien ne permet d'affirmer que M. Reagan lui-même en a eu connaissance. Chargés de le prépa-rer au débat avec M. Carter, ses col-laborateurs élaboraient des fiches et des scénarios à partir de nombreuses des scénarios à partir de nombreuses sources. A les entendre, celle-là ne contenait rien d'original – les arguments et les faits étaient depuis longtemps sur la place publique – et fut à peine utilisée. Ce n'était, après tout, qu'un des innombrables textes qui circulent à Washington en période électorale. S'il y a eu transmission malbonnées n'estre use le fait sion malhonnête, n'est-ce pas le fait d'un employé de l'autre camp?

La presse américaine hésite de-nis plusieurs jours sur l'importance à donner à cette affaire. La Maison Blanche, pour sa part, s'en serait bien passée. Surtout en une période préélectorale où semble s'éhaucher une nouvelle candidature de

ROBERT SOLÉ.

# Pérou

# Le gouvernement se durcit face à la guerre « sans compromis » du Sentier fumineux

Lima. - Les « faucons » sont-ils en train de gagner du terrain sur les «colombes» dans le gouvernement péruvien ? C'est en tout cas l'interprétation qui est donnée à certains événements de ces derniers jours : la démission du ministre du travail connu comme progressiste, - le refus de dialogue avec les guérilleros da Sentier lumineux, et une politi-que de plus en plus « musclée » en-vers l'opposition, grâce à la suspen-sion des garanties constitutionnelles décrétée pour deux mois, au début de juin, sur tout le territoire.

Le gouvernement, présidé par M. Fernando Belaunde depuis le 20 juillet 1980, avait une vocation libérale. S'il se durcit, c'est surtout parce que les guérilleros maoistes re-doublent d'activité. Au lieu de déposer les armes, comme leur avait proposé le chef de l'Etat, l'année dernière, ceux-ci ont multiplié les représailles contre les « traîtres » et les « mouchards » qui ont changé de camp depuis que l'armée a pris en main la répression dans la région d'Ayacucho, où ils opèrent. Dans le même temps, le Sentier lumineux a élargi son rayon d'action, s'attaquant de façon sporadique à Lima et aux provinces situées au nord, au

nord-est et au centre du pays. En outre, l'opposition et les syndicats critiquent, avec une véhén croissante, la politique d'austérité budgétaire recommandée par le Fonds monétaire international (F.M.I.), et appliquée depuis le 3 janvier dernier par le nouveau ministre de l'économie, M. Rodriguez Pastor, ancien haut fonctionnaire

d'une importante banque privée

maintes reprises le « coût social tragique » d'une politique qui étrangle les plus défavorisés et ruine les pro-ducteurs en inoudant le marché de is importes.

La démission de M. Grados a été précipitée, semble-t-il, par l'incarcé-ration du président de la Confédération générale des travailleurs péruviens, M. Isidoro Gamarra, âgê de somante-dix-huit ans, et de plusieurs dirigeants syndicaux, en représailles pour une grève générale qui a eu lieu en mars. Le nouveau ministre du travail, M. Patricio Ricketts, est considéré comme un «dur». Il a fait campagne contre tout dialogue avec le Sentier lumineux, comme le proposait le procureur général de la République, M. Cavero Egusquiza.

Le magistrat a lancé cet appel jugent impossible de « dialoguer avec des délinquants ».

L'initiative du procureur n'avait guère de chances de succès : le Sen-tier lumineux « dialogue les armes à la main » comme le ressassent ses 27 mai, a d'ailleurs déclaré : « Notre idéologie est fondée sur la guerre populaire et il n'y aura que des vainqueurs et des vaincus. Pas de

NICOLE BONNET.

# L'état d'urgence est proclamé

Guatemala

Guatemala (A.F.P., A.P., Reuter). - Le gouvernement du général Efrain Rios Montt a, le mercredi 29 juin, annoncé l'instauration de l'état d'urgence dans tout le pays, alors one circulent au Guatemals d'insistantes rumeurs de coup

La décision du chef de l'Etat a été prise à la suite de remous très sé-rieux dans l'armée. Le 28 juin, l'un des anciens membres du triumvirat qui avait dirigé le coup d'Etat militaire du 23 mars 1982, avant de céder la place au seul général Rios Montt, le colonel Francisco Gordillo, avait, dans une interview télé-visée, réclamé la démission du président et annoncé qu'il passait dans la chandestinité. Cet événement survenait alors qu'on savait que l'armée, dans son ensemble, entendait voir modifier l'actuelle situation institutionnelle. Ses éléments les plus mo-dérés souhaitaient retirer au président l'essentiel de ses pouvoirs,

tandis que les plus durs voulaien purement et simplement le renver-ser. Les deux schémas comportent l'organisation rapide d'élections et le retour à un gouvernement civil,

Afin, sans doute, de répondre à ces pressions, le général Rios Monte a accepté la démission de six conseillers militaires - des officiers qui avaient participé au coup d'Etat de 1982 - et iouaient, depuis lors, un rôle important dans la vie politique et administrative du Guatemala.

L'instantation de l'état d'urgence, dans ce pays à la vie publique tradi-tionnellement violente, survient trois mois seulement après la levée de la plus récente déclaration d'état

Le 30 juin est, an Guatemala jour de la « sête de l'armée ». Les observateurs sont évidemment atteu-tifs à tout mouvement qui pourrait

américaine, la Wells Fargo Bank. Ce sont d'ailleurs les contradictions entre la politique néo-libérale de M. Pastor, et la concertation sociale pratiquée par le ministre du travail, M. Alfonso Grados, qui ont provoqué la crise ministérielle du 27 juin. M. Grados avait critiqué à juin. M. Grados avait critiqué à

afin d'éviter un · bain de sang qui peut dégénérer en guerre civile ». De nombreuses personnalités indé-pendantes, ainsi que les partis politiques du centre et de la gauche unie, l'ont appuyé. En revanche, les repré-sentants de la coalition au pouvoir

porte-parole. Le « camarade Ani-bal », arrêté à la suite d'une série d'attentats dans la capitale, le compromis -

# DIPLOMATIE

# Le Quai d'Orsay «s'étonne» des déclarations de M. Zagladine sur les forces françaises

Le ministère des relations extéricures s'est «étonné», mercredi 29 juin, des déclarations de M. Zagladine, chef adjoint de la section internationale du comité central du P.C. soviétique, selon lesquelles les forces françaises étaient prises en compte dans les négociations de Vienne sur la réduction des forces en Europe (M.B.F.R.) et l'avaient été également lors des négociations

avec une délégation du Soviet su-prême de l'U.R.S.S., avait fait ces déclarations mardi, après un entretien avec le ministre des relations extéricures, M. Claude Cheysson (le Monde du 30 juin), et les a répétées mercredi MEurope 1.

Le porte-parole du Quai d'Orsay a rappelé que «les négociations de Vienne, qui se déroulent depuis près de dix ans sans qu'aucun résultat n'ait à ce stade pu encore être enregistré, ne concernent que les effectifs de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN et du pacte de Varsovie stationnés en Europe centrale». «Les forces françaises en R.F.A., qui relèvent uniquement du commandement français et dont le M. Zagladino, en visite à Paris la sortie de la France de l'organisation militaire intégrée, d'accords bilatéraux avec la R.F.A. a-t-il précise, ne sont pas incluses dans une négociation à laquelle la France ne participe pas. De même, il n'est pas possible d'affirmer que les forces nucléaires françaises et britanni-

ques ont été prises en compte dans les négociations (soviéto-américaines) SALT 1. Il s'agit d'une interprétation unilatérale so-viétique dite « déclaration Semionov» qui avait été rejetée dès l'époque par la délégation américaine. Ce refus à été confirmé lors du débat de ratification de l'accord SALT I devant le Congrès américain » (M. Semionov était le négociateur soviétique des accords SALT 1 de 1972.)

La délégation soviétique, qui a été reçue mercredi au Sénat et jeudi matin par M. Mauroy, premier ministre, part dans l'après-midi pour une visite dans le Sud-Ouest. -

# à un système de primes pour les enseignants méritants Washington. - Les enseignants

américains sont au centre d'un débat politique qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques semaines Débat simple en apparence, se résumant à une scule question : faut-il donner des primes aux maîtres les plus méritants ? Si le président Reagan répond « oui » sans hésiter, ses adversaires démocrates se montrent assez partagés. La controverse sur le « Merit Pay » illustre une inquié-tude générale sur la qualité de l'enseignement aux Etats-Unis. Jusqu'à une date récente, les Américains étaient obnubilés par la mixité ra-ciale dans les écoles. On en parle moins aujourd'hui, alors que l'incertitude économique crée le besoin de se rassurer : de solides études appa-

raissent plus que jamais comme un

passeport pour l'avenir. Le « Merit Pay » a déjà été introduit dans certains districts scolaires. C'est la bonne voie, déclarait récemment M. Reagan, si nous vou-lons la qualité, il faut la récompenser. . Mais avant d'être une récompense, ces primes sont un moyen de pallier la médiocrité des salaires. Les 2,2 millions de maîtres des écoles publiques crient misère. Ceux qui entrent dans la profession gagnent souvent un tiers de moins qu'un ouvrier débutant dans l'automobile ou le bâtiment. Quant aux plus expérimentés, ils n'ont aucune chance de dépasser 19 000 dollars par an, selon une échelle rigide qui définit les salaires en fonction de

Autant dire que l'enseignement attire peu et retient mal. Ce sont souvent les étudiants les plus faibles

# UNE COMMISSION DU SENAT **VOTE UN BUDGET MILI-**TAIRE PROCHE DES DE-MANDES DE LA MAISON

Washington (A.F.P.). - La commission des forces armées du Sénat a approuvé des crédits de près de 200 milliards de dollars pour les dépenses militaires pendant l'année fis cale 1984. Cela correspond, pour l'essentiel, aux requêtes du président Reagan, a indiqué mercredi 29 juin le président de la commission, M. John Tower. Trois des éléments principaux du programme de modernisation des forces stratégiques - le missile intercontinental MX, le bombardier B-1 et le sous-marin Trident - sont sortis indemnes d'une

semaine de délibérations à huis clos Des crédits de 5 milliards de dollars ont été approuvés pour la pro-duction de 27 missiles MX et les recherches sur un nouveau type de missile de petite taille qui serait dé-ployé dans les années 1990. Toute-fois, pour se conformer au projet du budget 1984 récemment adopté par le Congrès et qui ne prévoit que 5 % d'augmentation du budget de la défense an lieu des 10 % souhaités par la Maison Blanche, la commission sénatoriale a réduit les achats d'armements. L'armée de terre ne pourra ainsi se procurer que 600 chars M-l au lieu de 720. La marine s'est vu refuser l'achat de 2 des 22 bâtiments qu'elle souhaitait acquérir et l'aviation 12 des 48 chasseurs F-15 qu'elle désirait se procu-

# **COUVRE-FEU POUR LES JEUNES A DETROIT**

Detroit (A.F.P.). - Les mineurs de moins de dix-huit ans habitant la ville industrielle de Detroit (Michigan) devront être rentrés chez eux à 22 heures les jours de semaine et à 23 heures les vendredi et samedi soir, a annoncé, mercredi 29 juin, le maire de cette ville, M. Coleman Young. Ce couvre-feu débutera à la fin de cette semaine et restera Son objectif, a expliqué M. Young, est de faire diminuer la criminalité en interdisant les rues aux jeunes, considérés comme les principaux responsa-

Une mesure semblable avait été prise par les autorités municipales en 1981 et 1982 pour tenter de mettre un terme à l'activité des gangs de jeunes délinguants. Selon les statistiques de la police de Detroit, les agressions et les viols ont aug-menté respectivement de 14 % et 31 % au cours du premier trimestre de 1983 par rapport à la même pénode de l'année précé-

# De notre correspondant

Une majorité d'Américains est favorable

qui s'y engagent et les maîtres les plus brillants qui sont tentés de le quitter. Pourquoi exclure les incita-tions financières?, demandent les partisans du « Merit Pay ». Tous les secteurs de la vie économique pratiquent une telle méthode. L'enscignement supérieur lui-même com-porte des disparités de salaires qui stimulent les professeurs. On peut bien évaluer de temps en temps le travail des maîtres qui, à longueur d'année, distribuent aux élèves récompenses et punitions.

# Comment identifier les meilleurs?

Le Tennessee, par exemple, vient d'adopter le principe d'une - évaluation - tous les cinq ans. Quarante pour cent des maîtres doivent être promus et gagner davantage. A Los Angeles, un système semblable est appliqué pour la première fois : deux cents maîtres sur vingt mille - sé-lectionnés par les chefs d'établissement, les parents d'élèves et le corps enseignant lui-même - recevront 1 000 dollars de plus par année et seront chargés de former des débu-

Les adversaires du « Merit Pay » dénoncent tous les dangers d'un tel système. Comment identifier les meilleurs maîtres? Le District de Seiling (Oklahoma) le fait à partir des résultats scolaires. Mais ceux-ci ne dépendent-ils pas autant des élèves que des enseignants? On peut tomber sur une bonne classe ou sur un mauvais numéro.

Autre objection : désigner quelques maîtres méritants revient à montrer du doigt ceux qui ne le sont pas, en fonction de pourcentages artificiels. Dans le District de Penn-Manor (Pennsylvanie), le journal lo-cal publie la liste des promus. On imagine la réaction des familles, dont les enfants dépendent d'autres maîtres. Sans compter les jalousies et les tensions ainsi créées dans le corps enseignant.

Les deux principales associations de maîtres ont d'autres raisons de s'opposer au « Merit Pay ». Offrir plus d'argent à quelques-uns, remarquent-elles, c'est consacrer moins d'argent à tous les autres, compte tenu de la limite des crédits. Ces associations redoutent un favoritisme fondé sur des considérations politiques et craignent de voir leur échapper la négociation sur les salaires. Elles s'aperçoivent cependant que la majorité des Américains (80 % si l'on en croit un sondage de Newsweek) est favorable au . Merit Pay ». Ce qui les amène à assouplir un peu leur position.

Même les partisans du . Merit Pay » reconnaissent que ce système serait d'une efficacité très limitée. L'enseignement aux Etats-Unis souffre de biens d'autres maux que recensuit récemment un rapport officiel (le Monde du 15 juin). Mais pour M. Reagan, c'est un cheval de bataille idéal : simple, clair, relativement peu conteux et parfaitement en accord avec sa conception de la

# Pierre Enckell, Les Nouvelles Littéraires

Rebondissant de faits divers en proverbes, cet ouvrage est une véritable mine dont il faut suivre chaque filon pour apprécier le prix de notre modernité.

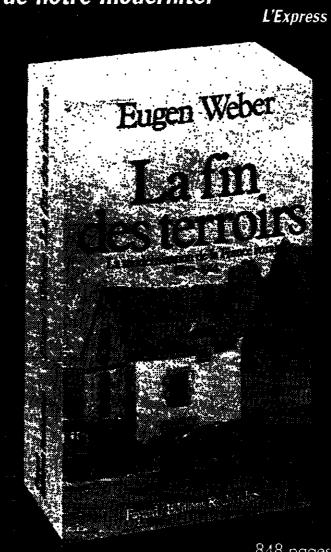

Fayard/Éditions Recherches

. 2

ق :

**t** '

# R.F.A.

# Un budget d'austérité pour 1984

Bonn (A.F.P.). - Le gouverne-ment a adopté, mercredi 29 juin, un budget d'austérité pour 1984 qui fa-vorise l'investissement privé et pré-voit une compression des dépenses nubliques (moins 11.5 milliards de marks par rapport à 1983). Le gou-vernement de Bonn met ainsi en ap-plication le programme de rigueur annoncé pendant la campagne électorale, qui vise une relance de l'économie et un assainissement des finances publiques sans recours à

Totalisant 257,75 milliards de marks, ce budget est en hausse de 1,8 % par rapport à celui de 1983, soit moias que l'inflation qui devrait être de 3 à 3,5 %, selon les estimations. Le délicit budgétaires sera réduit : 37,34 millards de marks contre 41 milliards cette année.

Les ministères les plus touchés par ces économies seront celui des postes (moins 19 %) et celui de la recherche scientifique (moins 15 %). Les ressources affectées au ministère de l'économie progressent, en revanche, de 11,5 %, celles affectées à la défense de 3,7 %. Le plus gros poste budgétaire, celui des dé-penses sociales, n'augmente que de 2,2 %.

Les première victimes de cet effort seront les fonctionnaires, qui de-vront renoncer à toute augmentation de leur traitement pendant deux ans

### Roumanie

# LE PARTI COMMUNISTE **EXAMINE LES RÉSULTATS DU SOMMET DE MOSCOU**

Un plénum du comité central du parti communiste roumain a été convoqué mercredi après-midi 29 juin à Bucarest avec la question du sommet des pays membres du pacte de Varsovie à l'ordre du jour, a annoncé, mercredi, l'agence roumaine Agerpres.

Selon les observateurs, ce plénum, qui se poursuit sous la présidence de M. Ceausescu, chef du parti communiste et de l'Etat roumains, pour rait permettre de lever un coin de voile sur les travaux du sommet extraordinaire de mardi à Moscou (le Monde du 29 iuin).

A Bruxelles, l'OTAN n'avait exprimé, mercredi, aucune réaction of-ficielle an communiqué de Moscon. mais, selon « une source atlantique », les dirigeants du pacte de varsovie, en s'abstenant de toute prise de position nouvelle sur les euromissiles et la sécurité en Europe auraient voulu faire « un geste d'apaisement » en direction de l'Occident. . Le communiqué de Moscou n'est que la répétition du texte déjà publié en janvier à Prague, lors du précédent sommet des dirigeants du pacte de Varsovie, notamment sur le gel des dépenses militaires et le non-recours en premier à la *force* », remarque-t-on de même

A Moscou, l'agence Novosti a pu-blié mercredi un commentaire démentant un désaccord entre les pays du pacte de Varsovie. « Les dirigeants des pays socialistes ont re-fusé l'invitation occidentale à la confrontation contenue dans la déclaration de Williamsburg, déclare l'agence. En revanche, le sommet de Moscou a une fois de plus montré la constance et le plein accord avec lesquels les nations du pacte de Varsovie sont engagées pour préserver la paix. » — (A.F.P., A.P.)

# Yougoslavie ML ANDRÉ LAURENS

A BELGRADE

(De notre correspondant.) Belgrade. - Invité par la rédac-tion de Politika, le plus influent et le plus ancien des quotidiens yougos-laves, M. André Laurens, directeur du Monde, a passé trois jours à Bel-grade, où il a été reçu par MM. Dragoslav Markovitch, membre de la di-rection collégiale de la Ligue; Lazare Moïsov, ministre des affaires étrangères : Branislav Ikonitch, chef du gouvernement de la République fédérée de Serbie. – P. Y.

Choisissez la qualité!

à partir du 1" juillet 1983, ce qui de-vrait permettre à l'ensemble des ser-vices publics d'économiser 8,5 milliards de marks.

# **Encourager l'investissement**

Les dépenses sociales sont égale-ment affectées : l'Etat limitera l'augmentation de la part des alloca-tions, vieillesse qu'il verse aux re-traités (l'idée d'une augmentation de l'âge de la retraite pour les femmes, qui avait été avancée par certains membres du gouvernement, a finalement été écartée). Les allocations-retraite versées aux veuves remariées diminueront, ainsi que celles de certaines catégories de mandeurs d'emploi.

L'État consacrera 1,5 milliard de marks à des actions en faveur de la

croissance économique. Parmi eux, 600 millions doivent aider à la restructuration de l'industrie sidérur-

D'autre part, le taux de la T.V.A doit augmenter d'un point, en pas-sant à 14 % le 1e juillet 1983, ce qui devrait rapporter 4 milliards de re-cettes supplémentaires à l'État. Une part de ces recettes (500 millions) part de ces recettes (300 minoras) sera consacrée à l'amélioration de l'intéressement au capital des sala-riés, le reste étant déduit des impôts de l'industrie.

Les fonctionnaires ne seront pas les seuls à enregistrer une baisse de leur pouvoir d'achat. Pour la troisième amée consécutive, les salariés viennent d'y consentir en signant avec le patronat un accord prévoyant une hausse de 3,2 % des salaires, sur la base d'une inflation de 3,5 %.

# Le gouvernement de Bonn garantit un crédit de 1 milliard de marks à la R.D.A.

cepté, mardi 28 juin, l'octroi d'un crédit bancaire de 1 milliard de marks à la R.D.A. C'est le plus important crédit bénéficiant d'una caution publique jamais accordé par la R.F.A., è l'exception de celui consenti à la Pologne en 1976. C'est aussi la première fois que Bonn accorde à la R.D.A. un prêt d'une telle importance sans contre-partie commerciale : aucune clause ne prévoit l'achat par Berlin-Est de produits ouest-

On peut s'interroger sur la signification politique d'une telle opération, d'autant plus que M. Franz Josef Strauss, le leader de la C.S.U. bevaroise, en a été un ardent partisan : c'est la Bayerische Landesbank, la banque régionale bavaroise, qui est à la tête du consortium bancaire cotrovant le crédit. Or M. Strauss s'est touiours montré très critique à 'égard de la politique interallemande née par les précédents gouvernements (dirigés par les sociaux-démocrates). Il la jugesit trop laxiste et estimait qu'il faliait cesser de payer sans obtenir de véritables contreparties, sur le plan humanitaire en particulier. Lorsque, en avril der-nier, deux Allemands de l'Ouest sont morts en R.D.A., à quelques jours d'intervalle, au cours d'interrogatoires par la police est-allemande, les amis de M. Strauss avaient été les plus virulents dans leurs protestations, tandis que le gouvernement de

Le gouvernement de Bonn a ac- cidents et d'éviter qu'ils ne scient une cause de détérioration des rapports interallemends.

> Selon le quotidien Die Welt, M. Strauss s'apprêterait à séjourner pendant plusieurs jours en R.D.A. au mois de juillet et y rencontrerait le chef du parti et de l'Etat estands. M. Honecke

La République fédérale a-t-elle obtenu de Berlin-Est l'assurance de contreparties politiques à ce geste ? Ses attentes portent essentie sur deux points : le montant du change obligatoire imposé par la R.D.A. aux visiteurs ouestallemands, que Berlin-Est a aug-menté en octobre 1980, ce qui a provoqué une forte baisse du nombre des passages ; et l'âge à partir du-quel les Allemands de l'Est sont autorisés à séjoumer en République fédérale et même à s'y installer.

Ou bien le gouvernement de Bonn a-t-il voulu, à un moment où une lourde menace pèse sur les rapports interallemands, marquer avec éclat sa bonne volonté ? Depuis des mois, les autorités de Berlin-Est ne manquent pas une occasion de mettre en garde contre les conséquences néfastes cu'aurait sur les rapports entre les deux Etats l'installation à la fin de l'année de fusées Pershing-2 en R.F.A. A quelques jours du voyage de M. Kohl à Moscou, le 4 juillet, ce prêt serait un gage de la volonté

L'article contient une véritable

liste noire des auteurs « antisocia-

listes » qui sont accusés d'avoir pris le contrôle, en décembe 1980, de

l'Association des écrivains polonais.

Cette liste comporte une trentaine

de noms, parmi lesquels on relève ceux de Jan Jozef Szczepanski (pré-

sident de la Z.L.P.), Andrzej Ki-

jowski, Kazimierz Brandys, Jerzy Andrzejewski (décédé cette année). Stefan Kisielewski, Tadeusz Kon-

wicki, Marek Nowakowski, Wladys-

law Bienkowski (ancien ministre de l'éducation nationale), Anka Ko-

walska, tons considérés habituelle-

ment comme des personnalités mar-quantes de la culture polonaise

# Pologne

# Nouveau voyage à Rome du cardinal Glemp

Le cardinal Glemp devait arriver depuis les grandes purges « antisio-à Rome, ce jeudi 30 juin, pour un sé-jour – inattendu – d'une semaine. Les évêques des diocèses que le pape a visités pendant son voyage accom-pagnent le primat de Pologne. Aucune autre indication n'a été donnée. On affirme, d'autre part, au Vatican que les rumeurs qui circulent après l'audience que Jean-Paul II a accor-dée à M. Walesa ne sont pas fon-

A Varsovie, l'agence Tass publie le texte d'une interview que le géné-ral Jaruzelski a donnée à une revue de Kielce. Le chef de la junte dit que la visite du pape n'a pas déçu - l'attente et les espoirs des autorités ». Il ajoute que l'interprétation des discours du sonverain pontife était - une question de bonne ou de mauvaise volonté. Le gouvernement n'a jamais affirmé qu'il avait des vues identiques avec l'Eglise sur toutes les questions ».

Trybuna Ludu, organe du P.C., publie, sous la rubrique « Points de vue et opinions », une virulente critique de l'Association des écrivains polonais (Z.L.P.), suspendue après décembre 1981.

Les principaux responsables de la Z.L.P. sont accusés d'avoir donné leur appui à une littérature « clandestine - et de nourrir des sympa thies pour les « impérialistes améri-cains », les « revenchards ouest-allemands », voire pour Israti, ce qui était un argument rare-ment employé dans les polémiques

Tous les mardis et jeudis, départ 20 h 50 d'Orly-Sud, arrivée 7 h 00 via Vienne.

En Première classe comme en classe Touriste. Austrian Airlines vous offre un service de

AUSTRIAN AIRLINES

Austrian Airlines, Orly-Sud. Réservations: 266.34.66

haut niveau. Et le confort de ses DC9.

# Le Monde

5, rue des Italiess 75427 PARIS CEDEX 09 C.C.P. Paris 4207-23 ABONNEMENTS 3 mais 6 mais 9 mais 12 mais

FRANCE 341 F 554 F 767 F 989 F TOUS PAYS ÉTRANGERS PAR VOIE NORMALE 601 F 1 074 P 1 547 F 2 020 F

L - BELGIQUE-LUXEMBOURG

ÉTRANCER

PAYS-BAS 381 F 634 F 887 F 1 140 F IL - SUISSE, TUNISIE 454 F 779 F 1 105 F 1 436 F

Par voie sérieme Les abomés qui paient par chèque postal (trois volets) voudront bien joindre ce chèque à leur demande. Changements d'adresse définitifs on provisoires (deux semaines ou plus); sos abonnés sont invités à formuler our domande une semaine au moins

leindre la dernière bande d'envoi i une correspondance. Venillez avoir l'obligeance de idiger tous les noms propres en spitales d'auprisserie.

# **PROCHE-ORIENT**

LA CRISE ENTRE L'O.L.P. ET DAMAS

# Les partisans de M. Arafat conservent toujours des positions autour de l'axe Chtaura-Masnaa

Après la vaste offensive lancée mardi dans la vallée de la Bekaa par les dissidents de l'O.L.P., soutenus par les Syriens, les combats ont continné mercredi 29 juin, mais sur une moindre échelle. La route Chtanra-Damas, bloquée mardi par les troupes syriennes, a été rouverte au trafic, mais demeure peu sûre. Les barrages syriens installés tout au long de cette route, et qui avaient été retirés mardi à cause des combats, out été rétablis.

Cependant, contrairement aux remières informations faisant état du contrôle par les mutins de la route Chtaura-Masnaa (poste fron-tière syro-libanais), les partisans de M. Arafat se trouvaient toujours dans leurs positions au nord de cette route à Bar-Elias et Tannayel, Mais ils ont été contraints d'abandonner leurs positions à Raonda, au sud de cette route, et à Deir-Zanoun, où le chef des mutins, le colonel Abou Moussa, s'est installé dans les bureaux d'Abou Jihad, le commandant militaire du Fath.

Les troupes syriennes, pour leur part, ont parachevé l'encerclement des positions des loyalistes du Fath et empêchent l'acheminement de tout renfort, notamment à partir de la ville de Baalbek, fief des forces de M. Arafat dans la Beksa. Mais, en dépit de la difficulté de leurs posi-

tions, les fidèles de M. Arafat ne semblent pas avoir l'intention d'évacuer la Bekaa pour se réfugier au Nord-Liban. « Nous sommes déterminés à combattre pendant longtemps. Nous sommes face à cer-taines difficultés, mais nous avons assez de munitions pour repousser d'autres attaques », a déclaré mer-credi Abou Jihad.

A Damas, le président syrien, M. Hafez El Assad, a accusé, mardi, implicitement et sans le nommer, M. Yasser Arafat d'avoir *e désa*voué, souvent avec préméditation. les sacrifices consentis par la Syrie, les efforts qu'elle déploie et le sang de ses martyrs. Nous riposterons par les moyens qu'il faut à ceux qui veulent muire à la Syrie ». M. Abdel Halim Khaddam, le ministre syrien des affaires étrangères, est encore allé plus loin, en accusant M. Arafat - toujours sens le nommer - d'être « tombé dans le piège du complot contre la cause palestinienne » et d'« avoir servi Israël à travers les campagnes de calomnies qu'il a déclenchées contre la Syrie ».

Le président syrien a également réitéré son opposition catégorique à l'accord israélo-libanais, soulignant que « la zone de sécurité israélienne (définie par l'accord) s'approchait jusqu'à 23 ou 24 kilomètres de

Damas, alors qu'elle était éloignée de 200 kilomètres de Tel-Aviv ». · Si la défense de Damas, 2-t-il dit. exige une guerre, nous sommes exige une guerre, nous somnies prets. Nous ne pouvons admettre qu'Israël soit st proche de la capi-tale syrienne. Estimant que l'ac-cord israélo-libanais est encore plus dangereux que les accords de Camp David, M. Assad a évoqué en détail « les servitudes que cet accord im-pose au Liban » et qui, a-t-il af-firmé, « n'ont pas de précédent dans les relations entre les peuples et les nations -. « Il n'est permis à per-sonne de traiter unilaiéralement le problème du Proche-Orient, et c'est pourquoi nous avons condamné Sadate. A quel titre ne condamnerions-nous pas un respon-sable libanais, s'il a commis le même\_acte, sinon pire. » - (A.F.P., A.P., Reuter.)

· Les forces israéliennes out tué. mercredi, un civil libanais au village de Kfarsir, dans la région de Nabatiyeh, au Sud-Liban. L'incident a eu lien lorsque les habitants du village ont tenté d'empêcher les soldats isracliens d'arrêter le fils de l'imam du village, en se groupant devant la mosquée, tandis que les Israéliens effectuaient des perquisitions dans les maisons. - (A.F.P.)



Septembre Places limitées

Centre AUTEUIL 6, Av. Léon-Heuzey 75016 Paris - Tél. : 224.10.72 Centre TOLBIAC 83, Av. d'Italie 75013 Paris - Tel. : 585.59.35-



UNE VILLA QUÎ VOYÂGE : ... + PARTEZ en « croisière routière » et CHOI-SISSEZ à tout moment votre « escale » :

★ VOYEZ du pays et DORMEZ chaque soir dans votre St. + et VIVEZ l'avenusse dans le confort d'un váritable appartement mobile où tout est

FERNAND CRITON INTERNATIONAL < F.C.I. >> La Maison Blanche, 78121 CRESPIÈRES Tél. 056-51-61 - Télex 697253 F « CRITON »

# OFFICIERS MINISTÉRIELS **ET VENTES PAR ADJUDICATION**

Vte s/sais. immob. Palais de Justice BOBIGNY, 12 Juillet 1983, 13 h 30 UN APPARTEMENT comp. 3 p. princ. et dép. au 5º ét. du blit. A. CAVE. Dans un ensemble immobilier

à SEVRAN (93) I à 11, avenne Ronsard et 2 à 4, allée Clément-Marot MISE A PRIX : 50.000 FRANCS S'ad. M" BETHOUT et LEOPOLD-COUTURIER, av. ass., 14, r. d'Anjoe, PARIS-8; 265-92-75. Ts av. pr. Trib. Gde Inst. Paris, Bobigny, Numerre, Créneil. Sur les lieux pour visiter.

Vente s/saisie immob. Palais de Justice Bobigny, Mardi 12 juillet 1983, 13 h 30 MAISON D'HABITATION

Type 5 P A, d'un rez-de-chaus, et étage avec JARDIN et PARKING A NOISY-LE-GRAND (93) lieudit - Le Closean >

lotiss. « Les Bosquets des Richardets : M. A. P: 96 000 F

S'adres. M. BETHOUT et LEOPOLD-COUTURIER, avocats as-sociés, 14, rue d'Anjon, PARIS (3\*). Tél.: 265-92-75. Ts avocats pr. Trib. Gde Inst. Paris, Bobigny, Nanterre, Créteil. Sur les lieux pour visiter.

Vente sur liquid, de biens Palais de Instice à Bobigny (93), le MARDI 5 JUILLET 1983 à 13 h 30 DIV. APPART. et LOCAUX à Aulnay-s/-bois (93) 55, aliée CIRCULAIRE et 2, angle de l'aliée SAINTE-ANNE Cont. 7 a 9 ca. - 55, all. Circulaire :

MISE A PRIX : 70.000 F Consign. 25.000 F (ch. cert. bque). Rens M BUISSON, avt 032-31-62 29, rue P.-Butin à Pontoise (95).

Vente après surench. s/vte volontaire Palais de justice BOBIGNY le mardi 12 juillet 1983 à 13 h 30 APPART. ST-OUEN (93) 3 pièces OCCUPÉ
3, rue Auguste-Rodin
M. A PRIX 49.500 FRANCS.

S'ad. Me FABRE Avocat Paris 44, rne de Lille - Tél. 261-15-95 Me P. BAILLY - Avocat Paris, 18, rue Duphot - Tél. 260-39-13 A is av. pr. Tribunaux Gde <u>Instance</u> Paris, Bobigny, Créteil, Nanterre.

Vente sur saisie-immobilière au Palais de Justice de PARIS le JEUDI 7 JUILLET 1983, à 14 h. Dans ensemble immobilier à PARIS 16° arrond.

55-61, rue de RANELAGH et 12-20, Hamesu de BOULAINVILLIERS **APPARTEMENT 6/7 PIÈCES** 

an 3º étage, esc. C, une cave et un empl. de voiture au s.-sol MISE A PRIX: 450 000 FRANCS S'adr. Me RIBADEAU-DUMAS, avocat poursuivant 17, av. de Lamballe à PARIS 16e. - Téléphone: 524-46-40.

VENTE sur saisie immobilière au Palais de Justice d'EVRY (91) rue des Mazières, le MARDI 12 JUILLET 1983, à 14 h IMMEUBLE à SAULX-LES-CHARTREUX

(ESSONNE) composé d'un rez-de-chaussée et de 2 étages, cour, jardin et dépendances, le tout d'une contenance de 29 a 13 ca Y COMPRIS LES IMMEUBLES PAR DESTIN. QUI SE TROUVENT DANS LES LIEUX sis 13, RUE DE LA DIVISION-LECLERC MISE A PRIX: 300.000 FRANCS

Consignation préalable pour enchérir

Rens. s'adr. Me TRUXILLO et AKOUN, avocats associés, à EVRY (91)

4, boulevard de l'Europe - Téléphone : 079-39-45

insist ja noni

VENTE sur saisie immobilière au Palais de Justice à BOBIGNY. le MARDI 12 JUILLET 1983, à 13 h 30. - EN DEUX LOTS :

3, r. des Mastraits, NOISY-LE-GRAND (93) et 12, rae du DOCTEUR-SUREAU

APPART. compr. 1 P. princ. et dépend. au rez-de-ch. CAVE et PARKING. M. à P. : 53.000 F. 2) APPART. compr. 3 P. princ. et dépend. au 1º étage S'adr. Mª BÉTHOUT et LEOPOLD-COUTURIER, avocats associés, 14, rue d'Anjou, PARIS-8: 265-92-75. Tous avocats près Tribunaux Grande Instance de Paris. Bobigny. Nanterre, Créteil. Sur lieux pour visiter.

Service des Domaines Adjudication le mardi 26 juillet 1983 à 9 h 30 à NICE, Hôtel des Impôts, 22, rue J.-Cadeï

# APPARTEMENT 80 m<sup>2</sup> - LIBRE

dans l'une des plus belles marinas de la COTE D'AZUR A VILLENEUVE-LOUBET (06) Sur le port de plaisance de « MARINA BAIE DES ANGES », entre NICE et ANTIBES (5 minutes aéroport).

pae exposition, vue sur port et baie, animation, parc de 8 ha de jardins et pelouses - « LE COMMODORE ».

Au 1= ét.: entrée, 3 pièces s'ouvrant sur BALCON 21 m².

Cuis., s. d'eau + w.-c., s. de ba, w.-c., CAVE. MISE A PRIX: 550.000 FRANCS

rats et notice sur demande : Hôtel des Impôts. Tél. : (93) 51-91-10, poste 331. (Extraît du BOAD)

Marie and Cont. Divid M Asset e las servinoires, .... Printer Backer in williams cro come de traces ... gradifing du l'a 🔻 🔻 mile Africa.

ME MILE TO SEE THE

Marchett un c. Marchett der Hydin un Sud-i the longer for the land CER TOTAL & CO. N. C. endisons d'arrete: da villiga, en er er minipala, fancies effectuations design

A.P., Reviter

LEME DE DEVISES GEZ CHAQUE IOUR **LE PAYSAGE** DE VOS VACANCE

Laws on Touring CarfC h with a places in the contra and chambers secret

**を実現 a pipe y 1075** ( Japan The work of the second of the

AMEYERNATIONAL & FOLDS A TREE! CONTINUE AT ! \*\*\*\* \*\*\*\*\*\* \* CALLUS .

RIKIS

S. & Id. S. Dave eine 1 10° errond. NT 6/7 PIECES (: 480 000 FRANCS Sault Jahranises:

AULX-LES-CHARTREUX I REMITTED MEDI de 2 frages come per 12 % 151 TROPPENT DANS IT EX. 300.000 FRANCE en graniste fem nerfie ...

W, NOISY-LE-GRAND (ST 14.1家集章探告的命 P. S. P. Print. PS -4. if. I P painer bi date. Man bre su ist bir b.

A tite Antenge beige कर्णको । इ.स.च्या रहण्यकाः, सर्वतः he die l'inquiers ing jo leiges jatt # 8 P. M. . . . . IENT 80 m' - LIBRE SERVER IN THE PARTY Buchus Bud finder with the Conference Service HEUVE-LOUNT ! the Profittion Bull the state supplement PRINCE L'OCCUPANT BER BET 

# PROCHE-ORIENT

# La Syrie ou le miroir aux alouettes

térieure out conduit l'armée syrienne à exercer la réalité du pouvoir politique et économique. Certains officiers ainsi que de hauts fonctionnaires et des intermédiaires qui leur sont proches se sont enrichis d'une manière illicite. L'austérité instamée, sous la pression de la cosjoncture, suscite la grogne de la bourgeoisie d'affaires (voir le Monde des 29 et

Damas. — Quel est l'objet utili-taire qui renchérit à l'usage? La ré-ponse à la devinette, du moins pour les Syriens, est aisée : la valeur d'une voiture d'occasion ne cesse de s'accroître au fil des années. M. A. B., médecin à Damas, vous M. A. B., médecin à Damas, vous dira que la Renault qu'il a revendue en décembre dernier à 83 000 livres syriennes lui avait coûté 32 000 livres en 1975 et qu'elle est cotée aujourd'hui à 100 000 (1). La Mazda neuve qu'il a acquise à 110 000 livres en février dernier a, depuis, libilé da wiv

Notre interlocuteur est l'un des Notre interiocuteur est l'un des vingt-huit mille particuliers qui ont reçu la voiture japonaise qu'ils avaient commandée il y a deux ans en versant 80 % de son prix à l'Etat, détenteur du monopole en la matière. Il en est ravi, bien qu'il sache qu'il a payé le véhicule quatre fois son prix normal, la différence étant constituée de taxes et de droits de constituée de taxes et de droits de douane. Le gouvernement jubile, lui aussi, à juste titre. « Nous avons gagné sur tous les tableaux », explique M. Abdel Kader Kaddoura, vice-président du conseil chargé de l'économie. En effet, il faudrait ajouter au profit net réalisé d'autres bénéfices tirés de l'opération. Que l'on en juge : le gouvernement a ob-tenu des fournisseurs des facilités de paiement pour cinq ans, ce qui lui permet d'investir la somme de 1,2 milliard de livres que lui ont versées, au comptant, les acheteurs. La ponction des liquidités réalisée dans le cas d'espèce, comme dans d'au-tres, contribue, en outre, à maîtriser l'inflation et à stabiliser la valeur de la monnaie. Rien d'étonnant des lors que l'Etat s'apprête à importer un iveau lot de voitures dans les mêmes conditions...

Sans de telles astuces, l'économie syrienne n'aurait pas eu à son actif

COLMAN (MI JMS AUTON JM TOM GO JM 342551

CHANCE AELON

CHARLES OF

00004 (50) ; (LARA) ( ) CEQC 21 for ou Scarp (27) 87 90 35

III. - Les funambules

De notre envoyé spécial

des réalisations spectaculaires qui ne manquent pas d'impressionner les observateurs étrangers. Malgré des ressources financières limitées et vulnérables, malgré les dépenses mi-litaires qui absorbent les deux tiers du budget de fonctionnement, le gouvernement bassiste a, entre antres, doté le pays de réseaux routiers et ferroviaires; agrandi et moder-nisé les ports et les aéroports; édifié des hôpitaux, des universités et des stades : bonifié des terres arrachées au désert et aux marécages, intro-duit l'électricité et l'eau potable dans des centaines de villages. Dans les deux dernières années, il a réduit de moitié le taux d'inflation (de 25 % à 12 % environ) et réévainé la livre syrienne, malgré la flambée du dollar et la hausse des prix sur le marché mondial.

Bien que les crédits allonés à la sécurité nationale dans le budget de cette année soient deux fois plus élevés que ceux prévus, au total, pour l'enseignement, la santé publi-que, la sécurité sociale et les subventions aux denrées de première nécessité, les Syriens figurent parmi les peuples les mienx dotés de la région. La République baasiste, en tout cas, ne compte aucune « poche de mi-sère ». Le despotisme qu'engendre l'Etat-patron va de pair avec la sécurité matérielle que fournit l'Etat-providence. L'embauche boulimique dans le secteur public, la pléthore des forces armées et des cohortes prétoriennes, l'émigration de près d'un million de travailleurs, ouvriers spécialisés, membres des professions libérales, portent, certes, préjudice au pays, mais elles ont largement contribué à résorber le chômage.

Des avantages matériels insuffisants

Assuré d'un emploi, le citoyen syrien bénéficie, en outre, de la gratuité de l'enseignement, de la maternelle à l'université comprise, et des soins médicaux dans les établissements de l'Etat. Ce dernier lui fournit une foule de produits - pain, riz, sucre, huile, mazout, lait en pondre pour nourrissons, produits pharmacentiques - deux, trois, et parfois

BMW eta: la nouvelle

puissance économique.

Eta : lettre de l'alphabet grec utilisée comme symbole du rendement. Eta : le nom donné par BMW à un

nouveau type de moteur : un moteur unique, conçu pour offrir un couple et une souplesse incompara-bles auxiplus bas régimes - facteur déterminant d'une longévité record et d'un agrément de conduite

hors-série. Eta: l'étonnante révélation d'une économie jamais offerte dans une berline aussi presti-gieuse. Eta: la nouvelle 525 e à découvrir dès aujourd'hui chez votre concessionnaire BMW.

Essayez la nouvelle BMW 525 e.

USBELIX (NO) COLA SO ner do Pare UN 31 1205

調節

191, que du 6 na 734 15 87

SICHTANGS (45) STE HOUVELLE DES CARAGES PEUME 624 or FAMBUR A CO 94 64 00 26

6 cylindres - 7 CV fiscaux - 125 ch à 4250 tr/ mn - 180 km/h.

ISO 12 OZ ST TRANSAL PAULO MER SES

Demain, listeldes concessionnaires de : N à V.

200 Concessionnaires et Agents en France.

Caractéristiques avec boîte automatique. Jantes alliage en option.

Consorninations normes UTAC: 5,91 à 90 km/h, 7,51 à 120 km/h, 11,51 en ville.

LA ROZNE-GUR-YON (EL CAPACIE NAPOLEON

LE MANS (72) LE MANS SUD-AUTO 2) Bed 05 Right of Albands 443 54 4255

ERIC ROULEAU quatre fois moins cher que dans les pays voisins. Le pain, par exemple, coûte trois fois plus à Beyrouth qu'à Damas; le sucre (rationné comme l'huile et le riz) est vendu, au superl'hule et le riz) est vendu, au super-marché gouvernemental, à 1 livre le kilo, contre 3,5 livres chez l'épicier du quartier. Il est vrai que, dans le premier des deux cas, il faudrait se résigner à des pénuries occasion-nelles et à de longues quenes d'at-

Les agriculteurs - que le régime bassiste soigne tout particulière-ment - reçoivent de l'Etat des crédits à bas intérêt et aussi des ma-chines, graines et engrais à des prix inférieurs au coût de revient ; ils sont, en revanche, contraints de cé-der toute leur production de céréales der toute teur production de cereales
à des prix fixés par le gouvernement,
« raisonnables » dans la plupart des
cas, « généreux » quand il s'agit du
blé (indispensable pour nourrir la
population) et du coton (l'une des
sources de devises). Malgré cela, la
grande majorité des coopératives
des petits exploitants sont déficitaires en raison de leur incapacité de
pérer rationnellement des nouvriétés gérer rationnellement des propriétés morcelées par des réformes agraires successives, et des obstacles élevés par une bureaucratie encombrante.

Les fonctionnaires ont davantage de raisons de se plaindre. Leurs trai-tements, qui ne sont pas indexés sur le coût de la vie (ils ont été aug-mentés une seule fois en 1980 dans des proportions aliant de 25 % à 70 %), sont plus que modestes; ils se situent dans une fourchette de 1 000 à 4 500 livres (pour un ministre), avant déduction de l'impôt, qui s'élève, en moyenne, à un tiers du re-venu. Le fait que l'échelle des sa-laires soit fondée non sur les fonctions occupées mais sur les titres universitaires - un ingénieur ou un professeur, par exemple, peut gagner davantage qu'un gouverneur de province ou que le directeur général d'un ministre - ne constitue qu'une médiocre consolation.

En effet, malgré la réglementa tion des loyers, aucun des traite-ments précités ne suffirait à payer la location d'un appartement de quatre

MONTEL MARIE CONFINCE LAGARDE 44, 1997-19 JANA 189 1754 51 83 85

ZA de Labrer Si Martin des Ca rets 30 :7 92

HANCY (84) ETS H HAZAR

405, bouterall do 332,06 00

pièces, à moins d'avoir la chance d'occuper une habitation construite avant 1970. Or le doublement de la population depuis l'avenement du Baas au pouvoir il y a vingt ans (de 5 à 10 millions d'habitants) et la migration rurale ont suscité une crise du logement sans précédent. Et, tandis que les familles s'entassent dans des locaux exigns, que des cen-taines de milliers de jeunes renon-cent au mariage ou l'ajournent faute de pouvoir se loger, la ville de Damas, à elle seule, compte 60 000 appartements inoccupés. Deuxième paradoxe : se voulant • respectueux de la propriété privée », le gouvernement se refuse à la réquisitionner. En revanche, il a mis en chantier des ensembles d'habitations vendues à prix coûtant, sans être pour autant à la portée de toutes les bourses. Faute de crédits suffisants, le volume et le rythme de la construction ne permettraient pas de résorber la crise avant plusieurs décennies (2). On comprend mieux, des lors, pourquoi les autorités ferment les yeux quand des fonction-naires se laissent soudoyer ou, plus honnêtes, désertent leurs bureaux pour se livrer à des activités lucra-tives supplémentaires.

# L'épée de Damoclès

Comme la quasi-totalité des pays du tiers-monde, la Syrie vit au-dessus de ses moyens, et c'est grâce essentiellement à l'aide financière des États arabes qu'elle parvient à boucler son budget. Parce qu'elle est la seule à résister à Israël, depuis la paix séparée conclue par l'Égypte, les participants au « sommet » arabe de 1979 lui avaient alloué une rente annuelle de 1 850 millions de dollars. Cependant, l'Irak, la Libye et l'Algérie ne payent pas leur quote-part, laissant à l'Arabie Saoudite et à certains pays du Golfe le soin de financer l'effort de guerre de la Ré-publique bassiste. Ainsi la Syrie d'a reçu l'année dernière que 750 millions de dollars, à en croire le vice-président du conseil, M. Kaddoura. L'épée de Damoclès subsiste néanmoins, ce qui fait dire à ce dernier : « Nous ne voulons pas être à la merci des intempéries politiques, des sautes d'humeur de tel ou tel

autre chef d'Etat arabe. • D'où les multiples mesures prises pour assainir les finances de l'Etat. et pétrole) et agricole a été intensi-fiée avec quelque succès, à l'excep-tion du blé et de l'orge, dont les récoltes sont en légère baisse. La rentabilisation du secteur public, soutient encore M. Kaddoura, a dégagé en 1982, pour la première fois depuis quinze ans, un surplus de quelque 900 millions de livres. Le rapprochement avec l'Iran khomeiniste - en dépit de sérienses divergences idéologiques et politiques — a permis de compenser la défailiance de l'Irak en obtenant de Téhéran la fourniture de 6 à 7 millions de

(I) La livre syrieane vaut environ 1,30 F.

(2) Les appartements modestes va-lent de 2 000 à 6 000 livres syriennes le mètre carré, tandis que ceux siunés dans les beaux quartiers se vendent entre 500 000 et 3 millions de livres l'unité.

tonnes de brut, dont 1 million à titre gracieux. Un budget d'austérité ai-dant, la Syrie a réussi à limiter son endettement extérieur, selon la Banque mondiale, à 4,2 milliards de dol-lars, montant relativement modeste compte tenu de son programme de développement et de ses dépenses militaires.

Il est vrai que la dette publique connue ne comprend pas les créances contractées à l'égard de l'Union soviétique (essentiellement pour l'achat d'armements), qui figu-rent dans une comptabilité distincte et tenue secrète. On présume que Moscou a consenti a Damas des crédits à long terme, comportant un fai-ble intérêt.

Malgré les conditions favorables de remboursement qu'octroie généralement l'U.R.S.S. à ses amis. le président Assad a toujours favo-risé le commerce avec l'Occident, en particulier avec la C.E.E., qui demeure le premier partenaire de la Syrie, Cependant, après un déclin constant depuis dix ans, les échanges avec les pays de l'Est s'ac-croissent depuis peu. D'une part, les restrictions imposées au secteur privé, les délais mis à règler les factures et les déboires infligés par une administration tatillonne ont découragé nombre de firmes occidentales; d'autre part, les difficultés finan-cières croissantes qu'éprouve la Sy-rie incitent celle-ci à se tourner vers des fournisseurs plus complaisants, surtout quand ceux-ci assurent à la République bassiste les moyens, po-litiques et militaires, pour se défen-

« Nos gouvernants, nous disait un homme d'affaires, sont de prudents funambules qui se sont dotés de multiples filets de sécurité, l'un d'eux consiste à éliminer physiquement ceux qui pourraient mettre en péril l'existence, voire la stabilité, du régime. »

Prochain article:

LA « VICTOIRE »

DE HAMA SAN FRANCISCO A/R
A partir de 5 175 F

AIRCOM SETI 25, rue la boétie, 75008 paris tál : 268.15.70 + LIC A962



40, rue La Pérouse 75116 Paris **1** 500.83.47 fermé samedi, dimanche et jours fériés Salons jusqu'à 20 personnes

# quarante à cinquante fois leur valeur en 1965. VIENT DE PARAITRE : . PRÉSENCE DE L'ISLAM

Le pire racisme est le refus des croyances des autres peuples. Face aux calomnies qui visent l'islam, des intellectuels de sept nationalités témoignent.

Sous la direction de Charles SAINT-PROT

Avec: Mohamed ARKOUN, Jacques BERQUE, Marcel BOISARD, Olivier CARRÉ, Habib CHATTY, Michel CHODKIEWICZ, Roger GARAUDY, Michel LELONG, Ahmed MOATASSIME, Vincent MONTEIL, Cheikh el SALEH, Zeina TIBI

Conclusion d'Amadou-Mathar M'BOW directeur de l'UNESCO

Un dossier exceptionnel de la revue

TIERS-MONDE

Vente en kiosques ou à « Proche-Orient et tiers-monde » 10, rue Saint-Marc, 75002 Paris (50 F franco)

MOQUETTES

Moquette en laine et acrylique mélangés,

fabuleuse moquette griffée Woolmark 100 % pure laine.

Moquette imprimée

cannage, boudée serrée, polyamide.

Revêtement plastique, largeur 4 m.



Tissu pur lin, largeur 2,90 m.

Paille japonaise véritable

ARTIREC, c'est  $500.000 \text{ m}^2$ de stock d'articles soigneusement sélectionnés et démarqués.

C'est le choix

grandeur nature. ARTIREC, c'est le circuit sans intermédiaire qui vous assure le meilleur rapport

qualité/prix! Pose et livraison assurées.

Conditions spéciales aux professionnels.

Payez moins cher la qualité

ARTIREC : 4 bd de la Bastille\* 75012 PARIS - Tél. : 340.72.72 ARTIREC: 8/10 imp. St-Sébasti niveau 32, rue St-Sébastien! 75011 PARIS - Tel. : 355.66.50 ARTIREC : 11, villa du Soleil (au 120, bd Gal Giraud) 94100 SAINT-MAUR-TéL-893.19.97 RECUPARIS: 5/8, rue R. Salengro (Pte d'Italie) \*\*\* 94270 KREMLIN-BICÈTRE

Tél.: 658.81.12 BINEAU MOKET'S: 3 bd Bineou (100 m Pre Champerret) \*\*
92300 LEVALLOIS - Tel: :757.19.19 MOQUETTE DE LA REINE : .109 bis route de la Reine\*\* 92100 BOULOGNE-Tél.:603.02.30

- auzait etalipioòga" moquettes uniquement

ARTIREC

Payez moins cher la qualité

5 % sur présentation de cette annonce.

RIX - RED ODD FRANC Marine description 1876 Jan Britan 12 gange 415 才测强。 西朝特20

# La guerre du Tchad

# RENFORCÉE PAR LES LIVRAISONS FRANÇAISES

# L'armée gouvernementale se réorganise pour prendre de vitesse la rébellion

N'Djamena. - Les Tchadiens sont partagés entre la nécessaire dis-crétion sur la nature de « l'aide technique - que la France leur fournit et la tentation de se targuer d'un

Les partisans du silence ont beaucoup de mal à contrôler les débordents des bavards. De toute façon, il est vain de nier l'arrivée des armes quand chaque voi nocturne ébranle toute la ville endormie. Qu'en est-il exactement de ces avions? Certains disent que sept appareils auraient déjà déposé à N'Djamena leur volumineuse cargaison; d'autres sources donnent un chiffre plus modeste : trois DC-8 chargés de 35 tonnes chacun venus de France

Une troisième information confirme les trois avions français, mais y ajoute cinq appareils « étrangers .. Hélas ! la nuit, tous les avions sont gris. On affirme tout de même que l'ancienne base aérienne, que les Français avaient évacuée il y a quel-ques années et que les Libyens avaient éphémèrement occupée, serait en cours de restauration. - Le plus important n'est pas que tant ou tant d'avions soient déjà arrivés, nous dit un proche collaborateur du ministre de la défense. Le fait capital est que la France est décidée à fournir aux Tchadiens les moyens de reconquérir les places prises, de restaurer l'autorité de l'État sur tout le territoire et de se débarrasser définitivement de cette entreprise de déstabilisation. »

La quantité et la qualité du matériel fourni doivent, en tout cas, être efficaces car il s'agit, ni plus ni moins, de reconstruire, pour ne pas dire de créer, une armée tchadienne: 100 tonnes d'armes (fusils d'assaut de fabrication non francaise, leurs munitions pour vingt jours de combat, mortiers de 120 millimètres pour contrer l'artillerie adverse, mortiers légers de 81 millimètres, lance-roquettes anti-

. Nairobi. - La crise politique ke-

nyane a connu, mercredi 29 juin, un nouveau rebondissement. Le prési-dent Arap Moi a suspendu de ses fonctions M. Charles Njonjo, minis-

tre des affaires constitutionnelles et

homme-clé du régime depuis vingt ans. Le chef de l'Etat a de surcroit

ordonné l'ouverture d'une enquête

judiciaire au sujet de « graves înté-gularités » qui auraient été com-mises par M. Njonjo, mais dont on

La crise avait éclaté début mai lorsque M. Moi dénonça l'existence d'un - traître - accusé de convoiter

sances étrangères. Il n'avait dé-

sa place avec le soutien de certaines

signé ni le « trattre » ni les puis-sances incriminées. Très vite pour-

tant, au fil des révélations distillées par la presse et les politiciens, M. Djonjo correspondait au portrait-robot du traître. Il fit front et rejeta toutes les accusations lancées contre

hui. On lui reprochait également ses liens supposés avec l'Afrique du Sud et Israël. A la mi-mai, la président convoquait le comité directeur du

parti unique, la Kanu. Mais, au lieu de répondre à l'attente du public en

nommant le « traître », il se conten-

tait d'annoncer la tenue d'élections

anticipées pour septembre prochain.

La campagne contre le traitre re-prenait de plus belle et M. Njonjo fut, il y a une dizaine de jours, dési-gné nommément par le ministre du tourisme dans l'enceinte du Parle-

ment. Plusieurs autres ministres ré-clamèrent sa démission, mercredi,

lors d'une nouvelle séance houleuse, un ministre adjoint, M. Martin Shi-

kuku, présenta à ses collègues parie-

ignore la nature.

7 Š

 $\mathbf{t}^{-1}$ 

chars et les munitions correspondantes) permettraient d'équiper d'urgence mille cinq cents hommes. Pour contrebalancer la force adverse, il faudrait 300 tonnes d'armes et de munitions. Restent les movens de transmission, le carburant pour les véhicules et, le plus difficile à amener à pied d'œuvre, les véhicules adaptés. Le chiffre de 400 tonnes de matériel acheminé dans les dix jours ne semble donc pas exagéré si l'on admet que la France a décidé de mettre le paquet ».

Reste que cette manne meurtrière exige la présence de spécialistes pour le service après-livraison. C'est à le point le plus délicat à régler. Paris est, dit-on ici, décidé à respec ter scrupuleusement l'application de l'accord de coopération technique et veut surtout éviter de - déraper : vers l'intervention militaire.

Il faudra bien que des instructeurs français arrivent au Tchad. Combien? Peut-être quelques dizaines de spécialistes, probablement civils, engagés par contrat.

Pendant qu'à Farcha atterrissent les DC 8 cargos, dans le Nord les combattants de M. Goukouni Oueddre leur temps. Si leur armement est considérable (leurs artilleurs disposeraient même de plusieurs pièces de très longue portée que seuis, jusqu'à présent, quelques États et l'O.L.P. au Liban, avant l'évacuation de Beyrouth, possédaient), leur cohésion ne serait pas exemplaire. Et les difficultés d'acheminement en carburant et munitions, de plus en plus loin des bases arrières, ralentiraient fortement leur avance, notamment dans l'Est. On assiste donc à une course entre les attaquants du Nord et les forces gouverne en pleme réorganisation.

Les dix jours qui viennent seront décisifs. L'Élysée le sait. Les voisins

mentaires des documents prouvant,

selon lui, que M. Njonjo avait recu

de l'argent de Londres et des Etats-

M. Nionio a une nouvelle fois plaidé

son innocence et affirmé sa totale

loyanté envers le président Moi. L'affaire est donc maintenant entre

les mains de la justice. Il est un peu

tôt pour prévoir les répercussions po-litiques de ce nouvel épisode. Pen-dant dix-sept ans, M. Njonjo fut le procureur général du Kenya (attor-ney général). Ce poste hui conféra une puissance sans égale qui fit de

Eminence grise de Kenyarta, il

connaît toutes les arcanes de la vie

politique depuis l'indépendance.

Jusqu'à présent, pourtant, nul n'a ja-mais pu prouver qu'il avait failli à son devoir de loyauté envers le prési-

dent. Au contraire, c'est lui-qui, avec l'aide du vice-président,

M. Mwai Kibaki, permit une transi-tion sans heurts après la mort de Ke-nyatta et aida M. Moi à consolider

son assise. Il n'empêche que ses en-

nemis sont nombreux dans les allées

du pouvoir. Ceux-ci ont, semble-t-il, juré sa perte. Ils feront tout pour

l'empêcher de se présenter aux élec-tions, puis pour le dépouiller de tout rôle politique. M. Njonjo dispose en-

core d'une grande influence, notam-ment dans la haute administration,

et la fidélité de plusieurs ministres lui demeure pour l'instant acquise.

Mais au Kenya comme ailleurs, l'élément essentiel réside dans la

confiance du président. Or celle-ci lui semble désormais retirée.

JEAN-PIERRE LANGELLIER.

lui un homme craint et respecté.

Kenya

HOMME-CLÉ DU RÉGIME DEPUIS VINGT ANS

M. Njonjo a été suspendu de ses fonctions

par le président Arap Moi

# Correspondance

du Tchad aussi, qui se disent que la France a pris un pari et ne peut pas se permettre de le perdre. On a beaucoup commenté ici les propos de M. Mitterrand parlant d'a aide sans limite ». Mardi, le ministre zaïrois des affaires étrangères a succédé à l'envoyé spécial du pré du Gabon. N'Djamena se félicite de ces marques de soutien mais ne crie pas victoire pour autant. C'est vrai que la guerre dans le Nord n'est pas le seul fléau : le problème frontalier avec le Nigéria n'est pas réglé, et la tension serait encore montée en plusieurs points de la frontière touiours fermée. La délégation tehadienne reçue à Lagos ne donne aucune nou-velle. Dans le Sud, l'attenuat contre des prêtres et leurs accompagna-teurs (le Monde du 29 juin) peut

avoir indirectement quelque lien avec la crise du Nord. Des troupes ont été envoyées en renfort vers Moussoro, délestant dangereusement les forces de sécurité dans le Sud: « Les éterneis pillards sont manipulés par des Libyens infiltrés, par la R.C.A. qui les pale et les oousse aux exactions », dit-on an ministère de l'intérieur tchadien.

Dans les rues de la capitale, le soulagement est presque palpable. Certains commerçants révent déjà d'un retour au calme propice aux affaires et, peut-être, de l'arrivée de « conseillers techniques ». Pourtant la partie est loin d'être

PIERRE DEVOLUY

# Les forces de M. Hissène Habré s'apprêtent à contre-attaquer

estime M. Christian Nucci, ministre français délégué chargé de la coopération et du développement

Habré se sont regroupées et s'apprê-tent à contre-attaquer », a annoucé, mercredi 29 juin, M. Christian Nucci, ministre délégué chargé de la coopération et du développement.

Répondant à l'Assemblée nationale à une question de M= Denise Cacheux (P.S., Nord), M. Nucci a Cachenx (P.S., Nord), M. Nucci a ajouté que les forces de l'exprésident Goukouni Oueddeï, qui ont pris Faya-Largean vendredi dernier, « bénéficient d'un soutien logistique important venant de l'extérieur du Tchad », et que la prise de cette ville du nord du Tchad est due à un « déséquilibre manifeste des

« De l'avis des observateurs du conflit, M. Goukouni dispose d'une armée moderne, mécanisée et soutenue par une artillerie puissante, dont la précision indique qu'elle est servie par des éléments particulièrement compétents et entraînés », a in-diqué le ministre.

M. Nucci, qui s'est rendu à N'Djamena dimanche, pais y a fait une nouvelle escale mardi, a qualifié le gouvernement de M. Hissène Ha-bré de « légitime » et a révélé que les nartenaires africains de la France

Largeau, exprimé une très vive in-quiétude devant l'aggravation sou-daine du conflit, qui leur semble liée à une activité de déstabilisation menée par la Libye dans cette région de l'Afrique ».

M. Nucci a aussi révélé que le chef d'Etat éthiopien Mengistu, pré-sident en exercice de l'O.U.A., avait multiplié, ces derniers jours, les consultations avec les pays riverains du Tchad, tandis que de nombreux tacts bilatéraux avaient lieu entre chefs d'Etat. La France et le Tchad sont liés

par des accords de coopération d'Etat à Etat, a ajouté M. Nucci. C'est en application de ces accords que la France a apporté son soutien au gouvernement légitime pour la reconstruction du pays, ainsi que pour l'équipement des forces néces-saires au maintien de sa sécurité.

M. Nucci a précisé qu'il s'était rendu à N'Djamena à la demande de M. Claude Cheysson, ministre des relations extérieures. J'ai longuement rencontré le président Ha-bré, qui m'a fait état très précisé-ment de la situation et des besoins les plus urgents du gouvernement tchadien susceptibles d'être satisfaits dans le cadre des accords de

# Tunisie

# PORTANT SUR PLUSIEURS MILLIERS D'IMMEUBLES

# Une négociation va s'ouvrir avec Paris sur le patrimoine des Français

De notre correspondant

Tunis. – Des pourpariers franco-tunisiens vont reprendre à Tunis, vendredi la juillet, sur le problème du patrimoine immobilier français construit ou acquis avant l'indépendance. A l'étude depuis plusieurs années, il n'a guère avancé jusqu'ici.

La Tunisie sonhaite que l'opération s'effectue dans le cadre de la coopération avec Paris, c'est-à-dire par l'octroi de crédits à très long terme et non, comme des voix se sont élevées pour le demander, par une nationalisation pure et simple. Le ministre de l'habitat, M. Moncef Bel Hadj Amor, l'a répété récemment devant la Chambre des dé-putés en affirmant que le gouverne-ment reste soucieux de préserver « les excellentes relations francorunisiennes en trouvant une solution par le dialogue ». Mais avant que ne soient établies les modalités de ces crédits, faut-il encore que les deux parties arrivent à un accord sur l'évaluation des biens.

Sur les quelque douze mille biens immobiliers étrangers existants dans le pays avant le 1° janvier 1956, ring mille neuf cents logements et mille neuf cents locaux industriels et commerciaux, totalisant 100 000 mètres carrés, appartiennent à des Français, le reste à des essortissants de diverses nationalités (Italiens, Belges, Britanniques). Les logements français sont our la moitié environ concentrés dans la région de Bizerte-Menzel-Bourguibs (ex-Ferryville), où les habitations sont généralement modestes, les autres étant situés à Tunis et dans la banlieue, ainsi que dans quelques villes du littoral. Lors des précédentes discussions, les deux parties étaient convenues de procéder à une évaluation des lieux d'habitation sur la base de l'année 1955 et étaient parvenues, sans trop de difficultés, au chiffre de 116 à 120 millions de francs, qu'il convenait toutefois d'actualiser.

Les Tunisiens proposent - mais-seulement s'ils obtiennent satisfaction sur les conditions de crédit d'appliquer un coefficient 2, et les égociateurs français s'en tiennent jusqu'ici au coefficient minimum 3. Lors de la visite à Tunis de M. Jacques Delors, en novembre dernier, il

de 30 millions de francs échelonnés sur trois ans pour les logements de la région de Bizerte-Menzel-Bourguiba, mais l'évaluation de ceux-ci est loin de concorder pour les Tunisiens, qui évoquent leur extrême vé-tusté. Ils ne représentent pas plus de 54 millions de francs, alors que la France les estime à au moins 81 mil-

Les nouvelles discussions qui vont s'engager porteront en priorité sur ces logements, dont les locataires

pour la plupart disposés à l'achat

appartiennent à des catégories sociales dépourvues de moyens et devront obligatoirement recourir à l'aide de l'État pour acquérir les ap-partements qu'ils occupent depuis plus de vingt aus et dont les propriétaires n'ont évidemment aucune intention de retour.

De multiples raisons font que les autorités tunisiennes se montrent de plus en plus impatientes de trouver une solution à cet uitime contentieux avec Paris. Il y va d'abord de la sauvegarde d'une partie non negligeable du patrimoine immobilier du pays. Au rythme actuel de leur dé-gradation, la plupart des immeubles appartenant aux étrangers scrout d'ici à une dizaine ou à une quinzaine d'années inhabitables, du moins dans des conditions d'hygiène et de sécurité minima.

Nombre de gérants de ces biens ne semblent préoccupés que par la perception des loyers et leur propre profit, sans se soucier des récisma-tions des locataires ni des mises en garde - purement formelles, il est vrai, - des services municipaux. C'est ainsi que dans des cours d'im-meubles en plein centre de Tunis, les ordures peuvent s'entasser pendant plusieurs jours, et que les tuyaute-ries de gaz ou les fils électriques dé-nudés constituent un danger permanent. Une telle situation, lorsqu'elle concerne des immeubles qui furent de grand standing et qu'il est encore possible de sauver de la ruine, attise évidemment les convoitises des spéculateurs (particuliers fortunés et certains offices immobiliers) qui travaillent » d'ailleurs en collaboration étroite avec quelques gérants.

Conseillés par des spécialises en arcanés de la procédure, profitant de certaines lacunes dans la législation. jouant sur les lenteurs et quelquefois les négligences de l'administration, usant d'intimidations à l'égard de locataires le plus souvent ignorants aussi bien de la transaction que de la loi, les spéculateurs ont eu la partie belle jusqu'à ces derniers temps. Certains n'ont pas hésité à falsifier des documents officiels pour arriver à leurs fins. La justice et les administrations concernées sont actuellement saisies de plusieurs affaires qui, jusqu'ici, n'ont pas été rendues publiques. Ces véritables escroqueries se doublent, très vraisemblablement dans bien des cas, d'infractions à la législation sur les transferts. Les contrats de ces ventes sont en effet enregistrés à Tunis, souvent à des prix dérisoires — le quart de la va-leur réelle n'est pas rare, — dont le montant est versé sur un compte bloqué, alors qu'un complement modique est payé de la main à la main à l'étranger au vendeur qui considère que, ainsi, « il ne perd pas tout ».

La plupart du temps, aucune plainte n'étant déposée, les pouvoirs publics n'ont pas la possibilité d'in-tervenir directement et dans les délais impartis par les textes. Aussi en attendant qu'une solution globale soit trouvée au rachat de tout bien immobilier étranger, la Chambre des députés vient-elle d'adopter une nouvelle loi complétant et renforçant la législation existant déjà en matière de gestion de ces biens et de protection de leurs occupants. Désormais, toute autorisation de vente devra émaner du ministère de l'habi-tat et non plus des autorités régionales, et les locataires auront un délai de cinq ans, au lieu de six mois, pour engager toute action en annula-tion d'une vente qu'ils considéreraient comme irrégulière. En outre, l'exercice de la profession de régisseur d'immeuble sera soumis à une autorisation du ministère de l'habitat, qui pourre contrôler lui-même leurs conditions et, au besoin, se substituer à eux pour l'entretien et la réparation des immeubles.

MICHEL DEURE.

# Angola

• RECTIFICATIF. - Une coupe a rendu inintelligible un passage du reportage d'Yves Loiseau sur les otages tchécoslovaques détenus en Angola par l'UNITA (le Monde du 30 juin). La mort d'un olse s'est produite le 19 avril, et non les le 24 juin, à la veille de la remise des femmes et des enfants détenus aux délégués du C.I.C.R.

# inde

# A LA RECHERCHE D'UNE AUTRE FORME D'EXPRESSION POLITIQUE

# La longue marche de Chandra Shekhar chef du parti Janata

New-Delhi. - Chandra Shekhar, président du parti Ja-nata, vient d'arriver à New-Delhi au terme d'une marche à pied de 4 100 kilomètres : par cet exploit, il espère donner un coup de pouce à l'opposition politique au pouvoir de M≕ Gandhi.

Les jardins du Rajghat, à l'est de Delhi, avaient pour l'accueillir un air de fête : les plates-bandes et les buissons étaient piétinés et les marchands des quatre saisons nombreux au rendez-vous. Une soule de plu-sieurs dizaines de milliers de perconnes attendait le héros du jour. Celui-ci arriva avec un rien de re-tard, les yeux lourds de fatigue, la Ballotté par la foule, il s'approcha de la stèle contenant les cendres du mahatma Gandhi. Là, à l'issue de sa marche de conscience « qui l'avait mené d'un bout du continent à l'au-tre, le chef du Janata se recueillit un instant, prit un poignée d'œillets d'Inde, qu'il posa sur le mémorial, et fit le vœu solennel de se consacrer à l'amélioration des conditions de vie,

de « misère » dira-t-il, de plus de 500 millions d'Indiens. Six mois plus tôt, le 6 janvier, M. Chandra Shekhar, avec une cinquantaine de compagnons, avait commencé un « padyatra », une marche à pied de plus de 4 000 kilo-mètres, de Kanyakumari, à la pointe méridionale extrême du souscontinent, jusqu'à la capitale. Au dé-but, il faut le dire, sa décision d'abandonner son siège au Parle-ment pour une randonnée aussi longue sans raison bien précise avait provoqué des sourires sur les bancs de l'Assemblée et des critiques à peine déguisées au sein de son propre parti. On lui reprochait de r » à Gandhi et de fuir ses resonsabilités de parlementaire.

Lui, en revanche, estimait qu'il fallait découvrir une autre forme De notre correspondant

priée et plus proche des masses. D'autant, disait-il, que M= Gandhi s'est tellement coupée du reste du pays qu'elle n'entend plus les injonc-tions que lui adresse le Parlement. Au départ, M. Chandra Shekhar posait la question : - Trente-cinq an-nées après l'Indépendance, qu'avons-nous réussi à bâtir? Au lieu de disparaître, la pauvreté n'a fait que s'accroître et le gouffre séparant les nantis des pauvres n'a fait que s'élargir.

# Un «vieux gauchiste»

On m'a traité de naîf », confisitil il y a quelques jours, alors qu'il forçait le pas pour arriver à destina-tion dans les délais qu'il s'était accordés. « On disait que, pour savoir quels étaient vraiment les problèmes qui touchaient la vie des trois quarts de la population in-dienne, il me suffisait de consulter les statistiques disponibles dans la bibliothèque de l'Assemblée nationale... Mais j'ai voulu voir par moimême quelle était cette misère, en découvrir l'intensité et, si possible, établir un contact entre la politique et les habitants de ce pays... Je suis

un vieux gauchiste, vous savez !> Ancien militant du parti socialiste indien, M. Chandra Shekhar avait rejoint les rangs du parti du Congrès en 1965, convaincu à l'époque que le vieux parti de l'indépendance possé-dait encore la volonté de réformer l'Inde. Quelques années plus tard, il resta avec M. Gandhi lorsque ses opposants le quittèrent pour former le Congrès (O). Durant ces années, M. Chandra Shekhar gagna la réputation d'un «jeune Turc» dans l'aile gauche du parti. Entre-temps, la crise politique paralysait l'Inde.

Le 25 juin 1975, M= Gandhi proclamait l'état d'urgence et bâillonnait l'opposition, tout en reprenant le contrôle absolu du Congrès (I).

Le 26 juin 1975, à trois heures, huit ans jour pour jour avant l'entrée triomphale qu'il vient de faire à Delhi, M. Chandra Shekhar était jeté en prison. Il se souvient encore des dix-huit mois qu'il passa dans sa cellule en solitaire comme un des moments - les plus enrichissants » de sa vie. Lorsqu'an début de 1977

M= Gandhi organisa des élections et leva l'état d'urgence, il rejoignit l'opposition et fut, à ce titre, un des architectes de la victoire de la coalition du Janata, qui gouverna l'Inde jusqu'en décembre 1979. M. Chandra Shekhar avait déjà

entamé sa marche lorsque les élections de janvier dernier dans les Etats du Karnataka et d'Andhra-Pradesh ébranlèrent les bases du pouvoir de M. Gandhi; assis à l'ombre d'un arbre, il écoutait alors « la misère qui s'exprime par sa propre voix ». Il arriva à la conclusion que quatre priorités s'impo-saient : l'eau potable, qui fait défaut à 55 000 des 70 000 villages du pays, les services médicaux, les écoles et la justice pour les couches les plus vuinérables de la société.

Au cours de sa marche, Chandra Shekhar n'a pas sculement médité sur la grandeur et la misère de l'Inde, il s'est aussi convaincu que l'unité à long terme des partis d'opposition était un rêve dangereux. Le président du Janata a déjà déclaré que l'Inde ne pouvait être gouvernée que par un seul parti... Et si certains sont tentés de voir en lui un autre Gandhi, d'autres craignent qu'il ne se transforme en un émule de M= Gandhi.

● M. Shultz à New-Delhi. - Le secrétaire d'Etat américain est ar-rivé mercredi 29 juin à New-Delhi pour une visite officielle de quatre jours. M. Shultz venait de Bangkok. Sa visite a été qualifiée par le gouvernement indien de « irès impormse =. - (Corresp.)



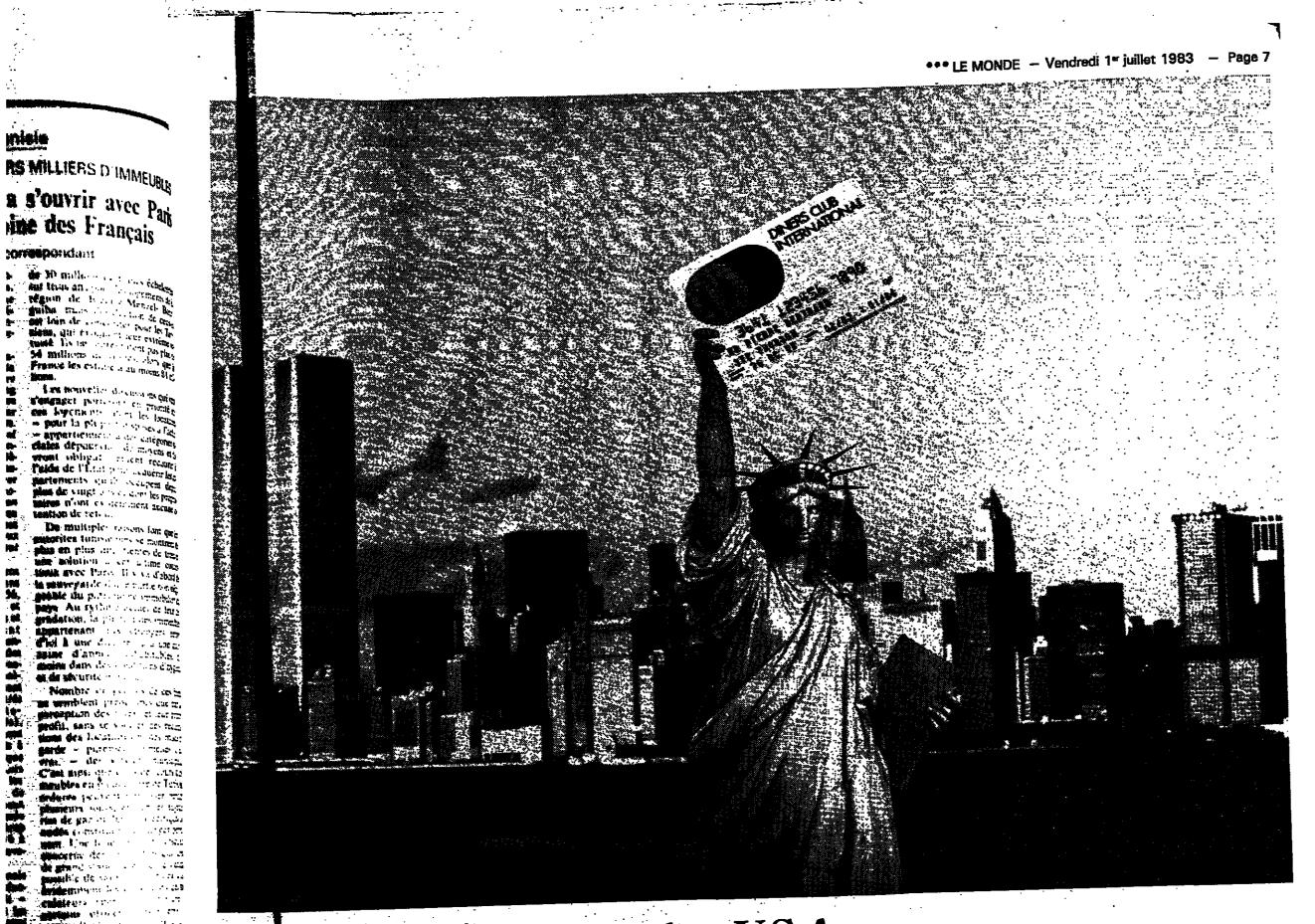

# AuxU.S.A. 6 les 10 premières Sociétés d'informatique ont choisi "Diners."

Affaires obligent. Quand 6 les 10 grands de l'informatique méricaine choisissent la Carte Diners pour leurs "managers", est par efficacité.

ine des Français

at the shoutest control

X SPITE

:orrespondant

Efficacité d'un réseau puisant qui accepte la Carte Diners ans 175 000 établissements aux S.A. et dans plus de 550000 à avers le monde.

Pour la seule France, ils sont

plusieurs dizaines de milliers d'établissements, tous rigoureusement sélectionnés, à figurer dans le guide France 83. 23500 Sociétés en France ont déjà préféré la Carte Diners "Société" pour la qualité et l'étendue de

Une carte française, un réseau mondial. Apelez-nous 24 heures sur 24 au (1) 723 78 05. 18, rue François I<sup>e</sup>. 75380 Paris. Cedex 08. <u>Télex 630 225 - 630 665 - 630 666 - 660 952.</u>

son réseau.

• Droits et obligations des fonc-tionnaires. – La commission mixte paritaire n'ayant pu parvenir à un accord sur ce projet, qui constituera le titre I du nouveau statut de la fonction publique (le Monde des 5 et 6 mai), les députés sont revenus, en troisième lecture au texte qu'ils en troisième lecture, au texte qu'ils avaient adopté en deuxième lecture. Ils ont ainsi maintenu, malgré les sonhaits de M. Azicet Le Pors, secrétaire d'État à la fonction publique, la possibilité pour les statuts particuliers de ne pas imposer « la notation - des fonctionnaires.

• Démocratisation du secteur public. — Dans les mêmes condi-tions, les députés reviennent, en troi-sième lecture, au texte qu'ils avaient précédemment adopté pour ce projet de loi qui prévoit notamment que des salariés seront élus au conseil d'administration des sociétés apparenant à l'Etat (le Monde des 28, 29, 30 avril, 8, 9, 10 et 22 juin).

• Ministres plénipotentiaires. -Là aussi les députés reviennent en troisième lecture, après échec de la commission mixte paritaire, au texte qu'ils avaient adopté en deuxième lecture pour ce projet qui permet d'ouvrir le corps des ministres plénipotentiaires à des non-fonctionnaires (le Monde des 2, 24 et 30 juin).

• Protection des victimes d'infractions. - En troisième lec-ture, les députés ont approuvé, sans le modifier, le texte de compromis auquel était parvenu le Sénat en deuxième lecture (le Monde daté 26-27 juin). Ce projet de loi est donc définitivement adopté.

• Activités privées de surveillance et de gardiennage. - Les députés ont accepté le texte qui avait été mis au point par la commission mixte paritaire sur les deux articles du projet où il y avait encore désaccord entre les deux assemblées après deux lectures. Comme le souhaitait le Sénat, une même entre-prise pourra, à la fois, s'occuper de

surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Il a aussi été décidé que nul ne peut être décidé que nul ne peut être employeur ou employé de ces sociétés «s'il a fais l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanotion disciplinaire ou d'une condam nation à une peine d'emprisonne-ment correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive ».

• Appareils de jeux. - La commission mixte paritaire était parve-nue à un accord sur ce texte. Les énateurs, qui en sont membres, avaient accepté, contrairement an souhait manifesté par leur assemblée, que les appareils du type « jack-pot » soient interdits dans les casinos comme dans tout le reste du pays. En revanche, et comme le demandait le Sénat, la commission mixte paritaire, proposait d'autoriser la fabrication en France de ces jeux mais seulement pour l'exporta-tion (le Monde daté 8-9 mai, 17 et 29 juin). M. Gaston Defferre, minis tre de l'intérieur et de la décentrali sation, ne le veut pas : d'abord. parce qu'il pense que cette possibi lité facilitera la fraude, ensuite parce qu'il la juge contraire au traité de Rome. Sa demande, à l'Assemblée, de supprimer cette autorisation a été très mal accueillie par le groupe socialiste. M. Pierre Joxe, le président de celui-ci a répondu: « Dites-nous ce que vous voulez ; mais une autre fois il faudrait peutêtre y réfléchir à deux fois avant que le gouvernement ne demande la constitution d'une commission mixte paritaire » (dont l'objet est stement de rechercher un accord entre sénateurs et députés.) L'Assemblée a suivi le ministre mais M. Raymond Forni (P.S., Territoire-de-Belfort), président de la commission des lois a refusé de voter l'amendement de cette commission pour ne pas « retourner sa

TH. B.

# Débattre classiquement...

« Débattre autrement », avait souhaité M. Pierre Mauroy dans le Monde du 24 juin. Le premier ministre n'a pas été entenda, du moins à l'Assemblée nationale!

L'opposition parlementaire a vivement réagi, mercredi 29 juin, à l'admonestation que le chef du gon-vernement lui avait adressée dans cet article.

Et cette réaction au cours de la séance consacrée aux questions d'actualité a nermis aux députés de débattre très classiquement, c'està-dire de privilégier les bons mois aux échanges d'idées.

C'est M. Philippe Mestre (U.D.F., Vendée) qui ouvrit le fen : • A quelle opposition vous adressiez-vous? •, a-t-il demandé au premier ministre. A l'opposition actuelle ou à l'ancienne opposition, celle dont vous étiez avant le 10 mai l'un des dirigeants? Ou encore à cette opposition que l'on volt s'activer de plus en plus au sein du gouent comme à l'intérieur des groupes de la majorité? »

L'ancien directeur de cabinet de M. Barre se livra à une analyse du texte de M. Mauroy. Chacun des résumés qu'il fit des arguments du premier ministre fut conclu par un c'est vrai! - émanant du chœur des déontés socialistes, particulièrement

En revanche, quand M. Mestre reprocha implicitement à M. Mitter-rand d'avoir participé au fameux meeting de Charléty en mai 1968. c'est un « c'est faux! » - véridique

– qui lui répondit. Fort de ce soutien de sa majorité, le premier ministre a souligné notamment: « J'ai constaté que (...) M= Veil et MM. Barre et Monory s'étaient appliqués, à leur tour, à calmer le jeu et à souhaiter - comme je l'ai fait moi-même -que le débat démocratique conserve le niveau souhaitable (...) Je suis satisfait. Cela signifie que toute l'opposition ne pense pas comme les plus bruyants, ceux que l'on entend le plus souvent et qui veulent, eux,

M. Mestre, bien entendu, ne fut pas convaincu : « Dans l'opposition, nous ne nous soucions ni de vos conseils, ni de vos reproches, ni de vos admonestations et encore moins de vos menaces. Vos propos ne seraient admissibles que si, avant de les tenir, vous aviez balayé devant votre porte; or vous ne l'avez pas fait! »

Cette réponse fut relayée par M. Emmanuel Aubert (R.P.R., Aipes-Maritimes), qui, lui, a retenu de l'article du premier ministre, que si un membre de l'opposition se permettatt de vous faire la moindre peine (...), il serait responsable de tous les échecs, de toutes les erreurs du pouvoir socialiste! »

Pour justifier sa position, le premier ministre opposa aux déclarations conciliantes des responsables U.D.F. qu'il venait de citer celles d'élus du R.P.R : « M. Michel Debré aurait déclaré qu'il « serait extraordinairement coupable de ne pas » chauffer à blanc toutes les élec-

Vollà des propos pour le moins suprenants dans la bouche d'un ancien ministre. Si j'en crois toujours la presse de mercredi matin, M. Labbé se serait demandé «si on » peut admettre que la durée soit donnée à une expérience qui selon lui, bien sûr - a fait fail-

Qu'est-ce que cela signifie? L. Jean-Paul Charié [député R.P.R. du Loiret], de son côté, aurait affirmé que le peuple souhaite exprimer son mécontente-ment en dehors des problèmes de légitimité ou de légalité ».

Comment voulez-vous qu'en pre nant connaissance de tels propos un chef de gouvernement ne se pose pas un certain nombre de questions? « Oui, ajouta t-il, Monsieur Aubert, l'opposition a des droits, mais qu'elle n'oublie pas ses devoirs. Devoirs vis-à-vis de la démocratie, devoirs vis-à-vis de la France, devoirs vis-à-vis des Français. >

Le porte-parole du R.P.R. ne vou-lut pas admettre la «leçon» du premier ministre : • Ni vos vingt-trois ans d'opposition ni vos fonctions de chef du gouvernement et de la majorité ne vous autorisent à dicter sa conduite à l'opposition.

# Cinq textes

**AU SÉNAT** 

Le Sénat a examiné, mercredi 29 juin, les cinq textes suivants :

• Enquêtes publiques. — Après l'échec de la commission mixte paritaire (C.M.P.), qui n'a pas réussi à taire (C.M.P.), qui n'a pas réussi à dégager un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur le projet de loi « relatif à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » (le Monde des 22 avril, 15, 24 et 29 juin), les sénateurs s'opposent à la réintroduction des « Iravaux » dens le charre d'application de la dans le champ d'application de la loi. Ils rétablissent les autorisations implicites, notamment pour l'exploi-tation des carrières.

dans les T.O.M. - La C.M.P. n'est pas parvenue à un accord, et l'Assemblée nationale, mercredi 29 juin, a confirmé en nouvelle lec-ture sa volonté d'inscrire les frais de fonctionnement des comités territo-riaux de la communication audio-visuelle dans le budget des assem-blées territoriales. En revançhe, le Sénat, procédant à une nouvelle lecture du projet de loi « rendant appli-cables dans les T.O.M. certaines dispositions de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audio-visuelle », a maintenu son point de

• Fiscalité des entreprises. — Le Sénat a approuvé définitivement le texte de la C.M.P. pour le projet de loi portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle (*le Monde* dn 30 juin).

Règlement du budget de 1981.

— A la suite de l'application de la procédure du vote bloqué, décidée par le gouvernement en première lecture (le Monde daté 26-27 juin). lecture (le Monde daté 25-27 juin). le Sénat avait rejeté le projet de loi portant règlement définitif du budget de 1981. Appelé à examiner de nouveau ce texte – lequel, dans sa nouvelle version, approuvée par l'Assemblée nationale (le Monde du 30 juin), prévoit une information limitée du Parlement sur les textes réglementaires modifiant la répartition initiale des crédits budgétaires alors qu'initialement cette information avait été souhaitée exhaustive par les parlementaires – le Sénat par les parlementaires - le Sénat repousse successivement les quinze articles du projet.

• Exposition universelle. - La C.M.P. n'avait pu que constater la persistance du désaccod entre les deux Assemblées sur le projet de loi relatif à l'Exposition universelle de 1989. L'Assemblée nationale a rétabli, à queiques modifications de forme près, le texte qu'elle avait adopté en première et deuxième lectures (le Monde daté 20, 22-23 mai, 18, 19-20, 29 et 30 juin). En nou-velle lecture, le Sénat est revenu au texte qu'il avait précédemment

# La mission d'information sur la décentralisation constate que les collectivités locales deviennent des collectrices d'impôts

MM. Hoeffel (Un. cent., Bas-Rhin) et Poncelet (R.P.R., Vosges) ont rendu compte, mercredi 29 juin, des premiers travaux de la mission sénatoriale d'information sur le déroulement et la mise en œuvre de la décentralisation, dont ils sont res-pectivement président et rapporteur. Avant que le rapport de cette mission ne soit publié, à la mi-septembre, ils observent que la mise en œuvre de la décentralisation présente notamment des risques finan-

Estimant « préoccupante » la diminution des concours de l'Etat aux collectivités locales, la mission constate que s'y ajoute un tarisso-ment des possibilités d'emprunt, qui conduira les collectivités à accrottre leur capacité d'autofinancement et donc leur fiscalité. Elle évalue le coût de la décentralisation, en foncdu seul effort nassé de titre des compétences transférées, à même, idée à laquelle pourtant

La mission chiffre le coût du transfert de l'exécutif, ca un an, à 450 millions de francs en fonctionnement et à 200 millions en équipement. Elle souligne que la compensation financière ene suit pas - et s'inquiète des futurs transferts de compétence organisés par la proposition de loi actuellement en discussion au Parlement ainsi que des responsabilités nouvellement confiées aux collectivités locales en matière d'interventionnisme économique.

En conclusion, la mission note: «On a le sentiment que l'Etat cher-che à se décharger des dépenses auxquelles il ne peut plus faire face sur les collectivités locales, dont il va faire des collectrices d'impôts. C'est le transfert de l'impopularité de l'impôt. Dans ces conditions, la mise en œuvre de la décentralisa-28 milliards de francs (base 1982). nous sommes tous attachés.

# Le « troisième tour » des municipales commence à Trappes

Administrée depuis plus d'un mois par une délégation spéciale mise en place après la suspension des élus prononcée par le tribunal administratif de Vernunes de France où les élections ont été annulées à connaître un « troisième tour » de scrutin. Et cette fois les bureaux de vote seront présidés par des pesonnes désignées par le président du tribunal de grande instance de Versailles.

Comme le 6 mars, trois listes sont en présence : celle de l'union de la gauche conduite par M. Bernard Hugo (P.C.), sénateur et maire sortant ; celle de

Trappes. - Même si elle se défend de vouloir livrer « une bataille de partis », Mme Cayet n'en dénonce pas moins avec une certaine violence les pratiques du parti communiste. En témoignent ces propos relevés dans la · lettre d'information » de la liste qu'elle conduit : . A qui donc comptez-vous faire avaler vos fables. Messieurs les fraudeurs? Messieurs les démis, croyez-vous que c'est en parlant de mise en scène, de complot, que vous arriverez une fois de plus à abuser les Trappistes ? > Mme Cayet, qui souhaite « sortir Trappes de l'emprise d'un parti », ne voulait pas mener une campagne trop politique. Elle en donne pour preuves la composition de sa liste (3 candidats R.P.R., 3 U.D.F.-P.R., U.D.F.-C.D.S., vingt-huit ne se réclamant d'aucune formation politique) et le fait qu'elle n'a pas demandé à des responsables de l'U.D.F. ou du R.P.R. de venir la soutenir lors de ses meetings. Ses attaques contre le parti communiste, elle les formule au nom de la morale. Me Cayet est indignée - On nous a volé! - mais elle n'est pas inquiète face aux affirmations seion lesquelles les fraudes auraient pu être provoquées par l'opposition : elle a porté plainte contre X..., les fraudeurs seront donc, dit-elle, nommément connu

t.

• Les sections socialiste et communiste de Surespes (Hautsde-Seine) ont exprimé leur « indignation -, mercredi 29 juin, devant le projet présenté par la nouvelle municipalité [conduite par M. Dupuy, R.P.R.] de débaptiser le stade Salvador-Allende :. Elles estiment que, « au moment même où le peuple chilien manifeste son par le général Pinochet (...), cette décision relève de la provocation pure et simple ». La nouvelle muni-cipalité voulant donner à ce stade le nom de Jean Moulin, les deux sections dénoncent « la médiocrité de la démarche qui vise à opposer deux patriotes tombés par amour pour leur pays et la liberté • et souqu' « il ne manque pas, à ses, d'équipements neufs et de qualité pouvant être dédiés à la émoire de ce grand résistant que

l'opposition conduite par M= Janine Cayet (U.D.F.), et celle de l'extrême gauche (Lutte ouvrière et Ligne communiste révolutionnaire) conduite par M. Stalin.

Si les questions d'intérêt local - immigration, fiscalité, urbanisme — sont tonjours présentes dans la campagne, la fraude mobilise l'énergie des uns et des autres. L'opposition place son combat sur le plan de la morale, et le parti communiste, qui gère la commime depuis cinquante-quatre ans, dénonce pour sa part la « campagne d'intoxication » dont il s'estime victime.

Des nombreuses irrégularités dénoncées par la liste d'opposition, le tribunal administratif a retenu, après examen des procès-verbaux, que le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne était supérieur dans plusieurs bureaux de vote à celui des émargements : que les mentions relatives au nombre des votants figurant sur les procès-verbaux ne pouvaient toutes être tenues pour incontestables. Il a également tenu compte des quatorze attestations, produites par M= Cayet, qui émanent d'électeurs inscrits affirmant ne pas avoir voté le 13 mars alors qu'on a émargé en face de leurs

# P.C.: dossier « truqué »

Pour M. Bernard Hugo, les erreurs ont été commises par ses adversaires afin qu'ils aient la possibilité de contester les résultats du scrutin, et le dossier remis au tribunal administratif est «truqué». S'il n'a pas fait appel au Conseil d'Etat un recours aurait repoussé la date des élections à la rentrée de septembre, - c'est qu'il ne voulait pas faire attendre davantage les dossiers que la délégation spéciale chargée d'expédier les affaires courantes n'a pas pouvoir de traiter. C'est aussi parce qu'il souhaite la « clarté poli-

Adjoint au maire en 1959, premier adjoint en 1965 et maire de Trappes depuis 1966, M. Bernard Hugo est un peu ébranlé d'avoir été pour la première fois mis en ballottage le 6 mars et de n'avoir devancé la liste adverse que de 129 voix le 13 mars. La désaffection d'une partie de son électorat habituel, il l'explique tout d'abord par les problèmes que pose l'immigration. Dans certains quartiers, les communautés étrangères représentent plus de 30 % de la population, et cette concentration provoque des réflexes xénophobes. Il l'explique aussi par l'incompréhension des habitants devant les différences de pression fiscale : dans la vieille ville, les impôts locaux sont plus élevés mais la taxe professionnelle, en revanche, pius faible que dans la ville nouvelle. Enfin les projets d'aménagement du centre de la ville nouvelle, qui prévoient la construction d'un nouvel hôtel de ville et d'un centre commercial de 9 000 mètres carrés, n'emportent pas, semble-t-il, l'adhésion des commercants du vieux Trappes, qui redoutent la concur-

La campagne que mène M. Hugo est donc une campagne d'explication. Fort des enseignements qu'il a tirés du serutio de mars et désirant prendre en compte les aspirations de population des nouveaux quar tiers, qui ne se reconnaît pas forcé-ment dans les partis de gauche, il a modifié sa liste. Elle se compose de 17 communistes, 9 socialistes et 3 apparentés, 1 P.S.U., 1 M.R.G. et 4 personnalités sans étiquette.
Notre présence sur la liste de M. Hugo, écrivent ces quatre nouveaux candidats dans le journal de la liste d'union de la gauche, confirme avec plus de vigueur l'ouverture du dialogue permanent avec l'ensemble de la population. »

Cette «ouverture» à des candi dats n'appartenant à aucun parti, les socialistes l'avaient réclamée pour le précédent scrutin. Ils considèrent donc que le parti communiste a fait un effort louable. Sera-t-il suffisant pour permettre à la gauche de gar-der ce « bastion » qualifié jusqu'à mars d'imprenable?

Au-delà du choix de l'équipe municipale, le scrutin de dimanch comporte un autre enjeu : celui de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en Yvelines. Il s'agit pour la majorité, en confirmant son élection de Trappes, de conserver la direction de la ville nouvelle. Pour l'instant, cinq des onze communes qui la composent sont gérées par l'opposition, six par la majorité. La présidence de l'Etablissement public d'aménage-ment (E.P.A.) est assurée par M. Hugo depuis 1979, celle du Syndicat communautaire d'aménagement de l'aggiomération nouvelle (S.C.A.A.N.) par M. Dominique Rimbaud, P.S. L'importance de cet enjeu est telle qu'il assure, si besoin était, la combativité et la cohésion des deux principales formations de la majorité, au-delà des divergences qui avaient pu apparaître quant à la conception de la campagne électorale à Trappes.

NADINE AVELANGE.

# Le communiqué officiel du conseil des ministres

Le président de la République a conseil des ministres le mercredi 29 juin au palais de l'Elysée. Le communiqué suivant a été

 CONVENTION INTERNATIONALE Le ministre des relations extérieures a présenté au conseil des ministres un projet de loi approuvant la convention franco-allemande du 6 décembre 1982 relative à l'aménagement du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Lauterbourg-

Neuburgweier. Cette convention permettra, au bénéfice de la population alsacienne, la réalisation d'importants travaux visant à parer aux risques dus aux crues du Rhin ainsi qu'à l'érosion et à l'abaissement du plan d'eau en aval de Strasbourg.

■ REVALORISATION DU SMIC

Après consultation de la nouvelle commission nationale de la négociation collective, le gouvernement a décidé de porter le salaire minimum interprofessionnel de croissance de 21,65 F à 21,89 F, soit une augmen-

Pour la plupart des salariés. concernés, le nouveau taux correspond à une rémunération mensuelle brute de 3 794,19 F.

Cette augmentation sera appliquée dans les départements d'outre-

• LA REVALORISATION DES TRAITEMENTS DES PERSON-**NELS CIVILS ET MILITAIRES** DE L'ETAT Le conseil des ministres a

approuvé le décret majorant de 2 % es traitements des personnels civils et militaires de l'État à compter du le iuillet 1983. Cette mesure est conforme au

relevé de conclusions soumis le 22 novembre 1982 aux organisations syndicales par le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et des réformes administratives. Elle a pour effet de porter à 4 340 F le minimum de la rémunération mensuelle brute des personnels civils et militaires de l'Etat en région pari-

La partie des traitements des per-sonnels hors échelle ayant dépassé 250 000 F en 1982 n'est pas revalori-

• LE BILAN DE LA SESSION PARLEMENTAIRE Le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement a présenté le bilan, extrêmement positif, de la session parlementaire ordinaire qui se termipe.

Soixante et onze lois auront été adoptées définitivement au cours de cette session, dont certaines revêtent une grande importance :

- La première loi du IXº Plan : - La loi relative à la fiscalité des entreprises nouvelles;

sation du secteur public; . - La loi autorisant le gouvernement à prendre, en application de l'article 38 de la Constitution. diverses mesures financières :

- La loi relative à la démocrati-

La loi abrogeant la loi du février 1981, dite « sécurité et liberté » :

- La loi relative à l'indemnisation des victimes d'infraction; - La loi de programmation militaire et la loi relative au service

- La loi définissant les conditions d'intégration des agents non titulaires de l'Etat et la loi relative aux droits et obligations des sonc-

Quatre de ces soixante et onze lois sont d'origine parlementaire, en par-ticulier la loi portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance et celle créant un office parlementaire d'évaluation des choix technologiques et scientifiques.

En outre, et cela constitue une innovation, l'Assemblée nationale aura débattu du budget social de la nation à partir d'un Livre blanc sur la protection sociale présenté par le gouvernement. D'autre part, un débat sur la politique fernande. débat sur la politique étrangère de la France a été organisé au Sénat.

Cet important travail législatif a pu, pour l'essentiel, être réalisé selon les procédures normales. Pour les soixante et onze projets de loi, le ement n'a déclaré l'urgence que six fois.

L'équilibre entre les deux chambres dans l'œuvre législative a été orte dans i deuvre registative a eté conforté : le gouvernement a déposé trente et un projets de loi à l'Assemblée nationale et vingt-neuf au Sénat.. Sur les soixante et onze textes, cinquante-six ont été adoptés avec l'accord du Sénat, dont cinquante et un sans qu'une comission mixte paritaire ait été nécessaire et cinquerès élaboration d'un texte commune par une comm

L'attitude de l'opposition sur le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur ayant entraîté un retard dans l'exécution du programme législatif prévu en début de session, la convocation d'une brève session extraordinaire s'est révélée nécessaire. Elle permettra au Parlement

de se prononcer définitivement sur la proposition de loi relative au transfert des compétences entre l'Etat et les collectivités locales, et sur les projets de loi relatifs à la sécurité des consommateurs et à l'économie sociale, et d'examiner en première lecture à l'Assemblée nationale le projet de loi relatif à la prévention des difficultés des entre-

• L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE L'UNEDIC

En l'absence d'accord des partenaires sociaux représentés au sein de l'UNEDIC sur les mesures à prendre pour assurer l'équilibre financier du régime d'assurance chômage, le gouvernement, ainsi que l'y autorise l'article L. 351-18 du code du tra-vail, a décidé de porter, à compter du 1<sup>es</sup> juillet 1983, le taux des cotisations de l'assurance chômage de 4,8

Conformément au règlement de l'UNEDIC, l'augmentation de 1 % ainsi décidée sera pour 0,6 % à la charge des employeurs et pour 0,4 % à la charge des salariés.

• LES SUITES DONNÉES AU RAPPORT 1982 DE LA COUR

**DES COMPTES** Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des linances et du budget, chargé du budget, a présenté au conseil des ministres une presente au consenior sur le dernier rap-port de la «commission des suites» chargée d'examiner les suites à don-ner au rapport public de la Cour des

Ce rapport traite d'une trentaine sujets ayant donné lieu à des observations de la Cour, soit en 1982, soit au cours des années précédentes. Il fait apparaître que, si diverses mesures ont été prises ou sont envisagées pour mettre en œuvre les recommandations de la Cour, les suites données à ces recom mandations som encore insuffi-santes, puisqu'un tiers d'entre elles sculement ont été suivies d'effet.

Les propositions de la commission des suites, concernant notamment les relations entre la puissance publique et le secteur privé subventionné, la gestion de certains services (UGAP, Haras, Manufacture de Sèvres) et l'application de la loi d'orientation du 30 juin 1975 sur les handicapés adultes, donneront lieu, à bref délai, à des mesures nou-

L'ensemble des membres du gou-vernement ont été invités à veiller personnellement à la mise en œuvre des recommandations de la Cour au sein de leur département ministériel.



sion de juger ce jeune patron, qui ne cache pas son intention de travailler dans la continuité. Quand on connaît

le prestige de ses six prédécesseurs, il est difficile de le hui reprocher.

Après plusieurs semaines

de mauvais fonctionnement

LE SATELLITE T.D.R.S.-1

EST PLACÉ SUR ORBITE

GÉOSTATIONNAIRE

Le satellite T.D.R.S.-1 a été

place, mercredi 29 juin, en orbite géostationnaire, à 35 784 kilomètres

d'altitude, après une mission de sau-

Le 5 avril dernier, la navette spa-

tiale avait déposé en orbite basse le satellite, fixé sur un propulseur chargé de l'amener en orbite géosta-

et plaça le satellite sur une orbite el-liptique dont l'altitude variait entre

14 000 et 35 700 kilomètres, ce qui

T.D.R.S.-1, le plus gros satellite

de télécommunications jamais

construit - il pèse 2,5 tonnes et a coûté cent millions de dollars, - a

pour mission de relayer les commu

nications entre la navette spatiale et

le sol actuellement impossibles

quand la navette ne survole pas une

des stations de réception installées

au sol par la NASA. Il est en parti-

culier indispensable au laboratoire européen Spacelab que la navette

doit emporter dans sa soute, le

La chance a voulu que le système

de contrôle d'attitude du satellite

- de petites fusées fonctionnant à

tains équipements avaient été retirés du satellite à la fin de sa construc-

série de petits déplacements succes-

satellite sur la bonne orbite.

30 septembre prochain.

naire. Ce dernier fonctionna mai

verage sans précédent.

le rendait inutilisable.

**BRUNO DETHOMAS.** 

M. Gérard Renou a été nommé, mercredi 29 juin, ad-ministrateur général du C.E.A. (Commissariat à l'énergie atomique), en remplacement de M. Michel Pecquear récemment nominé président-directeur général de la société Elf Aquitaine (nos dernières

Que M. Gérard Renon succède, à bientôt quarante-trois ans, à la poignée d'hommes – les Dautry, Guil-lanmat et Giraud – qui ont fait de la France l'une des grandes puis-sances nucléaires pourrait surpren-dre. Grand, blond aux yeux bleus, parfois distant, cet homme séluisant a gardé des nonchalances d'adolescent. Mais ce sont là les apparences, tant sa carrière le prédisposait à ce

Né le 12 septembre 1940 à Saint-Amand-Montrond (Cher), entré major à Polytechnique, il commence sa vie professionnelle comme, nom-bre d'ingénieurs des Mines, à la di-rection des carburants. Toute sa carrière sera ensuite dévouée à l'énergie, à l'exception d'une courte désertion, en 1971-1972, auprès du directeur des industries métallurgi-

ques.

Le quadruplement du prix du pétrole en 1973 le voit assister — comme adjoint — MM. Jean-Blancard puis Paul Mentré, ces délégués généraux à l'énergie qui seront la réponse institutionnelle de la France à la crise; la réponse énergétique, c'est le nucléaire, dont il s'occupe alors.

En 1977, il autre à Gas de Emple

En 1977, il entre à Gaz de France où, nommé directeur, il sera chargé des affaires internationales, donc de la négociation délicate des contrats algérien et soviétique.

Une succession naturelle

Ces deux dossiers, M. Gérard Re-Ces deux dossiers, M. Gérard Renon les retrouvera, parmi d'autres,
comme conseiller technique à l'Elysée, où M. Bérégovoy - originaire
lui aussi de Gaz de France - l'appellera le 2 juin 1981, plus sans
doute pour ses compétences que
pour des sympathies politiques pourtant réelles. Mais avouons qu'en
France on est «X-Mines» avant
d'être de droite ou de gauche.
Le dossier alvérien sera réalé par

victique signé — mal à propos — peu après la normalisation en Pologne. Responsable ou non, M. Renon en sera fort marri. Il quittera l'Elysée peu après, non sans avoir largement compiqué à maintenir la France sur les rails du nucléaire, et se retrou-vera, en mai 1982, administrateur général adjoint du Commissariat à l'énergie atomique au côté de M. Michel Pecqueur.

C'est donc une succession natu-relle qu'il assure aujourd'hui après la nomination de l'administrateur général comme président d'Elf Aquitaine. Même si dans le corps des Mines certains « parrains » le tronvaient trop jeune, c'était un argument de faible poids auprès d'un ministre de l'industrie et de la recherche âgé de trente-six

M. Gérard Renon, qui présère parfois la séduction à l'autorité, prend donc la tête d'un ensemble l'ambition nucleaire demeure, il va falloir de nouvelles vocations, et il sera sans doute difficile de maintesera sans donte un inche de manute-nir les équipes du surgénérateur alors que cet aboutissement logique du programme nucléaire français risque de voir son développement in-dustriel retardé de plusieurs années par le déclin de la demande énergé-

Les travaux de recherchedéveloppement sur l'atome ne seront pas pour autant mis en sommeil : amélioration des performances des combustibles et súreté demeurent des priorités civiles, tandis que les charges des missiles M-4, la propul-sion des sous-marins et du porte-avions, la fabrication éventuelle de la barba à autants occurrents les la bombe à neutrons occuperont les

Mais le ralentissement du programme nucléaire civil va aussi contraindre le C.E.A. à une diversification et à la valorisation des actiheation et a la valorisation des activités industrielles du groupe et de ses filiales (la Compagnie générale des matières nucléaires – CO-GEMA – et FRAMATOME pour 30 %, principalement dans le aucléaire, la CISI en dehors).

pour des sympatmes pointques pour-tant réclies. Mais avouons qu'en France on est « X-Mines » avant d'être de droite ou de gauche. Le dossier algérien sera réglé par M. Cheysson seul, et celui du gaz so-MATOME sera la première occa-

ÉDUCATION

# Les principales dispositions des projets de décret sur les carrières universitaires

Voici les principales dispositions du projet de statut des enseignants-

● DEUX CORPS. « Les personnels enseignants-chercheurs titulaires sont répartis en deux corps » : les maîtres de conférences, corps de base correspondant à l'actuel corps des maîtres-assistants, et un corps de professeurs des universités calqué sur l'actuel dans son organisation et son échelonnement indiciaire. Chacun des deux corps comprend deux

• OBLIGATION DE RÉSI-DENCE. « Les enseignantschercheurs résident au lieu d'exercice de leurs fonctions ». Ils peuvent être dispensés de cette obligation par le président de leur établissement « dans la limite compatible avec les soins du service ».

• OBLIGATIONS D'ENSEIGNE-MENT EN PRÉSENCE D'ÉTU-DIANTS : réparties par le chef de l'établissement en fonction des diffé-rentes activités (formation initiale, continue, recherche, etc), elles s'étendent sur trente-deux semaines. Chaque enseignant-chercheur, quel que soit son corps, devra dispenser annuellement 4 heures de cours pendant 32 semaines (au lieu de 3 heures pendant 25 semaines pour les professeurs) ou 6 heures de travaux dirigés pendant 32 semaines (au lieu, théoriquement, de 6 heures pendant vingt-cinq semaines) ou encore 300 heures annuelles de travaux pratiques réparties sur 32 semaines (au lieu théoriquement de 300 heures sur 25 semaines), ∢ ou toute combinaison équivalente ».

Ces obligations peuvent être dimil'hydrazine - dispose de plus de car-burant qu'il n'était nécessaire. Cernuées pour les enseignants soumis à des obligations particulières de recherche ou participant à la gestion de l'établissement (minimum 96 heures tion, et, pour maintenir le poids, du carburant supplémentaire fut em-barqué. Il fut ainsi possible, par une de cours ou 144 heures de traveux dirigés ou 240 heures de travaux pratiques), mais aussi augmentées en cas d'activités de recherche résifs, de ramener progressivement le duites (maximum 160 heures de

360 heures de T.P.). . CUMUL D'EMPLOIS PU-

BLICS : il doit être « autorisé par le ministère de l'éducation nationale ».

 SEMESTRE OU ANNÉE SAB-BATIQUES : une dispense d'enseignement d'une durée de six mois ou d'un an non immédiatement renouvelable peut-être accordée per arrêté ministériel sur proposition du conseil scientifique au vu des projets pré-sentés. Ces dispenses « pour recherches et conversions thématiques » exigent une ancienneté de six années et comportent le maintien de la rémunération. En 1984, 400 enseigrants devraient bénéficier d'une

• RECRUTEMENT DES MAI-TRES DE CONFÉRENCES : des concours sont ouverts aux candidats ilaires du diplôme de docteur, institué par un décret à paraître. Un neuvième des emplois mis au concours sont réservés aux nonenseignants justifiant notamment de huit années d'activité profession-

• RECRUTEMENT DES PRO-FESSEURS D'UNIVERSITÉ : les candidats au concours de recrutement doivent être titulaires d'une ∢ habilitation à dinger des travaux de recherche » (décret à paraître). Ils doivent, en outre, soit changer d'académie au moment de leur recrutement, soit justifier de deux ans d'une activité professionnelle. A titre transitoire, les conditions d'accès actuelles au corps des professeurs sont maintenues pendant vingt ans.

Des concours dérogatoires peuvent être réservés à des maîtres de conférences comptant dix ans d'ancienneté, des coopérants en mission depuis quatre ans ainsi qu'à certains

cours ou 240 heures de T.D. ou de sociés. Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, des concours nationaux specifiques seront organisés conformément à un décret à paraître.

 MUTATIONS DES MAITRES DE CONFÉRENCES ET DES PRO-FESSEURS: elles sont prononcees par le ministre sur avis favorable du conseil de l'établissement en cas de mutation d'un établissement à un autre, et en outre sur avis favorable du conseil supérieur des universités pour les mutations d'une discipline à un

# **100 MILLIONS DE FRANCS** A ÉCONOMISER

Les motifs d'ordre budgétaire sont clairement mentionnés à l'appui du projet de décret sur les services d'enseignement pour l'année 1983-1984 dans une note signée par M. Jean-Jacques Payan, directeur général des enseignements subérieurs et de la recherche. Si ce texte n'était pas appliqué dès l'automne, affirme M. Payan, il faudrait financer d'heures complémentaires ». Il indique que l'amélioration de la rédaction du second projet de décret portant statut des enseignants demandera « un délai plus long > et note que plusieurs de ses dispositions visent à « renforcer l'autonomie des étasements ». Pour le ministère, ce texte devrait être l'instrument d'une politique de « déblocage des carrières ». M. Jean-Jacques Payan souhaite « assainir une situation catégorielle complexe » et « imprimer l'élan nécessaire à la mise en œuvre de la loi sur l'ensoignement supérieur ».

BAC - RÉVISIONS

2•-11. T. Juil. Aout. Sept. U.P.A. 720-36-80

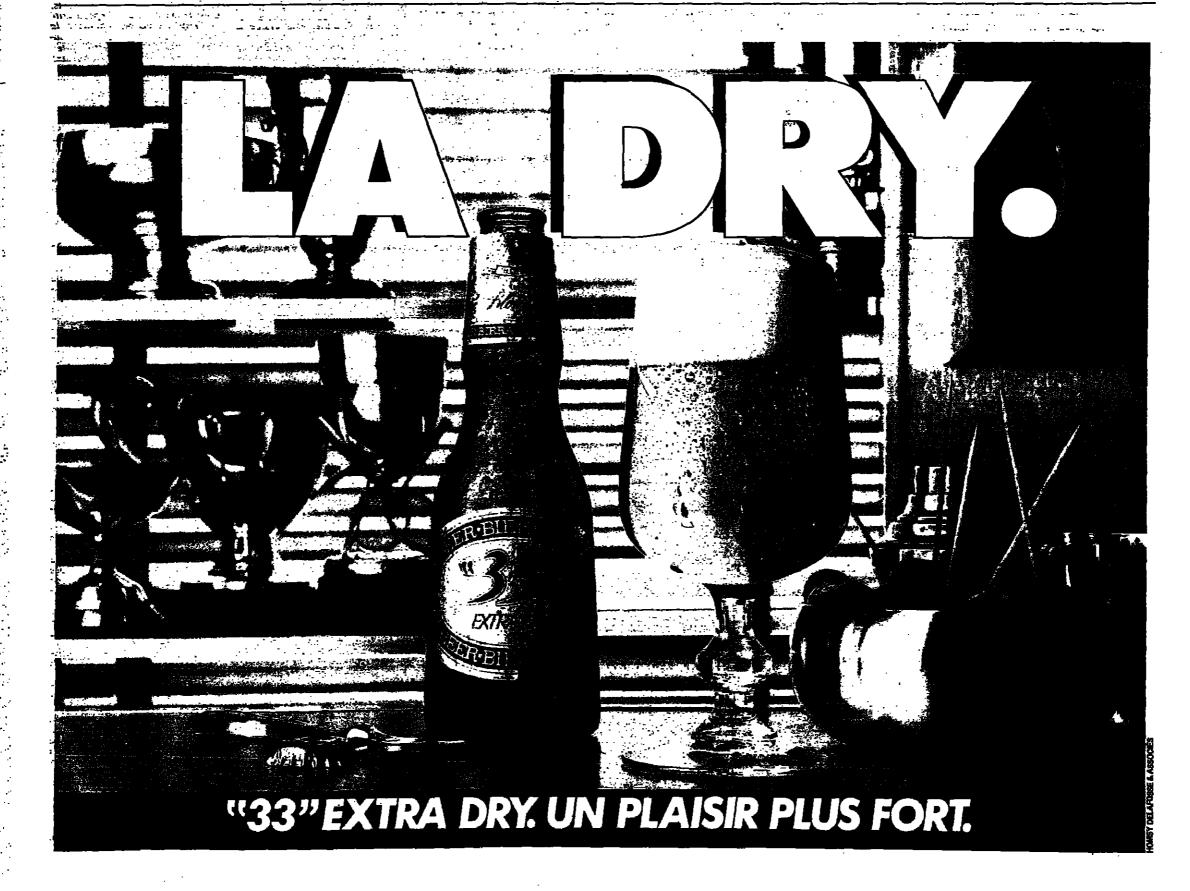

ENAT textes

tiess a in fiscalite d du to <sub>min)</sub>

• Réglement du A la suite de l'a projedure du tole par le rouverneme reduce de Monde le Senat avait tejet portant terlement get de 1951 Appe mayecile version, Assemble nation

If Assemble nation

If pinn prevon

Interes de Parlem

It interes

It int tion nativale des er store qu'unissieme tion avait ete sou par les pariement repourse successive articles du projet

Exposition could be CMP universe parameters du de la care la deux Assemblees de Franch related a 11 spes de 1484 1 Asser retable, a quelques di mande forme pres, le te de me ten sedapte en premièr de deme de 18, 1970, 79 et de le mande de 18, 1970, 79 et de 1

den ser le décentralis **III ablactivités** locales i assectrices d'impôts

> La mission chiltre to, done fert de l'execut et e le gardinal de france de la companie de la com Milion limateure 32 72 2 Religion to the last Comme Satispinate des la Consection de la constitue de la actuel de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la consection de

> Musquelies ii ne processione confessione c mar en italen i \$75, 1877 - 144 F 11

des mistres

Propertion. graniten ibre That et les o and his private policies state of the second Programma wells premiere here posterion de il.

• L'EQUILMHE MASCER ! L UNI DIC \* 10 1 11 1M 7m 1 Marit of Res 1911 er Septilic vic the feets acoust. tigatic d grant of the state of rail, a discisse ..... ile Sacrusa

Meile

A SHAP · etur

4

HUM

4 Fet.

eug n

4 designations हत्र ऋह ।भट्ट हैं भ eme digitalist a de district des HAPPORT E DEP COM

Le mentere pertektiv, thi 🥍 et du lauter:

Prevente au co THE PERSON NAMED IN COLUMN idt p abaiger d'esai the Land tables : 4<del>: 14</del> F1在40部作。p 4-14 , marte al main £ 41 14. gir iff THE WATER denter li fa La. A gering them I SPMLT zelet giet 254£i Spett, fin it. · > 616

Lange Her Alle محددة كالدليزة عجو Sept. N-12-12 न्त्री अध En Herteric \$ 05°E sik gries igne si it se 324 1/2 2/41/20 4-11-11 独立权 35 in period

Karalte al Ti 3 70 ct 30 1 + Bed ser. gape to season the ALL IN COURT

المدر ورايي 1.4 p. c. 24 4 4.

-475 35

100 - 100 450

# IMMERSION LINGUISTIQUE EN ANGLAIS Stage résidentiel près de Saint-Malo

• La formation est assurée par une équipe de formateurs de l'Université, ainsi que par une équipe d'animateurs anglophones intervenant entre les cours au moment des repas et lors des heures de loisirs.

◆ Ce stage, d'une durée de dix jours (du lundi 3 octobre, 18 heures, au vendredi 14 octobre, 14 heures), s'adresse à toute personne désirant développer rapidement sa maîtrise de la communication orale.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

# SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE UNIVERSITÉ DE HAUTE-BRETAGNE

6, avenue Gaston-Berger - 35043 RENNES-CEDEX Tél. (99) 59-09-40 (ligne directe) (99) 54-99-55, postes 1911 et 1912

# LA FEMME école technique privée de secrétariat SECRETAIRE

BTS Secretariat (en deux ans) de Direction ou trilingue curité sociale étudiants. Anglais, Allemand, Espagnol, Italien.

Chambres de Commerce

Secretariat en 1 an (1) 551.20.28 L'association des anciennes élèc ASSURE LE PLACEMENT

# **Institut Florimont**

37, av. du Petit-Lancy - CH-1213 GENEVE - Tél. 022/92-09-11

# Pensionnat Marie-Thérèse

24, av. Eugène-Lance - CH-1212 GENÈVE - Tél. 022/94-26-20

Classes primaires et secondaires Jardin d'enfants **BACCALAURÉAT FRANCAIS** 

et MATURITÉ SUISSE Internat - Externat

# CONSERVATOIRE NATIONAL **DES ARTS ET MÉTIERS**

**ÉCOLE NATIONALE D'ASSURANCES** 

ن :

- Formation d'agents généraux, de courtiers et d'élèves inspecteurs.
- Formation reconnue pour la capacité professionnelle. Enseignement pluridisciplinaire d'une année universitaire
- et stage pratique.
- Examen d'entrée pour étudiants diplômés Bac + 2.

Enseignement gratuit et possibilité de bourse.

**RENSEIGNEMENTS:** 

E.N. Ass. CYCLE COMMERCIAL 292, RUE SAINT-MARTIN - 75003 PARIS (Tél.: 271-24-14, POSTE 503)

Jeune ou aduite éloigné, malade, engagé dans la vie professionnelle,

Vous pouvez suivre

- ou reprendre - des études !

# LE CENTRE NATIONAL **D'ENSEIGNEMENT** PAR CORRESPONDANCE (ex CNTE)

**Etablissement Public** du Ministère de l'Education Nationale (7 centres d'enseignement - 240 000 élèves)

Propose des formations de tous niveaux :

- Formations scolaires (du Concours administratifs et cours préparatoire à la classe terminale).
- e Enseignements technologiques et professionnels.
- Certaines formations universitaires conduisant au DEUG.
- Préparation à la capacité en
- Préparations aux concours de recrutement relevant du Ministère de l'Education (Carrières administratives et
- comptable. Actions de formation contique et de promotion sociale, tions avec des organisme publics ou privés (Loi du 16 Juillet 1971).

• Préparation à l'expertise

techniques d'autres Dépar-

tements Ministériels : Police. SNCF. Métiers sportifs,

Secteur para-médical et

social, etc...

Scolarité: Droit d'inscription annuel pour la France Métropolitaine : de 216 à 539 F. POUR OBTENIR TOUS RENSEIGNEMENTS: ECRIRE A

CNEC - Ministère de l'Education Natio

Tour Paris-Lyon - 209/211, rue de Bercy **75585 PARIS CEDEX 12** 

# dans ses contradictions

Le baccalauréat

# Revu et corrigé

cent soixante-quinze ans, le baccalauréat porte encore beau: Certes, les ennuis de santé ne l'épargnent pas totalement : sujets de mathématiques jugés trop difficiles cette année à Paris, comme en 1978, convocations tardives ou eironées, fuites des sujets de philoso-phie à Orléans, etc. Mais, à vrai dire, l'âge ne fait rien à l'affaire. La. question brutale : « Y a-t-il lieu de supprimer purement et simplement le baccalauréat?, on l'entend déjà... en 1885, posée par Armand Fallières, alors ministre de l'instruction publique, dans une vaste enquête auprès du corps enseignant (1).

Plus que l'âge, c'est la taille qui donne des raisons d'alarme. Si le baccalauréat est malade aujourd'hui ou, mieux, s'il y a un problème du baccalauréat, c'est d'abord à cause de son dévelop

En 1950, les candidats recus étaient quelque 32 000 (pour la petite histoire, ils étaient trentedeux la première année de déli-vrance du diplôme, en 1809). En 1960, ils approchent 60 000. Le taux moyen de réussite ayant toujours avoisiné 66 %, il y avait donc cette année-là moins de 100 000 candidats présentés. Douze ans plus tard, ils sont 286 000. La progression, appliquée alors à des chiffres déjà massifs, ne cesse pas puisqu'en 1982 ils sont 366 600. En 1983, le nombre des incompres de la companie de la compa des inscrits (peu supérieur à celui des présentés) grimpe encore jusqu'à 397 650. Voilà le nombre qui, à lui seul, en dit long : ils sont près de 400 000 jeunes, adultes, élèves du public, élèves du privé, sportifs des sections de sports études absents en juin, élèves à l'étranger, malades, avengles... pour qui l'administration doit organiser des épreuves, trouver des sailes, des surveillants et des correcteurs, concevoir, « cobayer », imprimer, conserver et acheminer des sujets dans le plus grand secret.

Si l'on compte les sujets euxmêmes, les sujets de remplacement pour la session de septembre, les sujets de secours (à utiliser en cas d'incident), les sujets pour les centres d'examen à l'étranger, les sujets dans des établissements relevant du ministère de l'agriculture), l'on atteint la bagatelle de deux mille cinquante sujets que l'éducation nationale doit fabriquer pour le seul baccalauréat.

Encore ne s'agit-il que des épreuves écrites. Reste à organiser les oraux - qui peuvent appartenir au premier groupe d'épreuves, c'està-dire qu'ils sont prévus pour tous les candidats d'une série donnée. Lorsqu'on san que douze langues étrangères figurent parmi les épreuves obligatoires, et trente-neuf comme épreuves facultatives (dont cinq langues régionales auxquelles s'ajoutera le gallo l'an prochain) et qu'il faut pour chacine un jury — parfois unique pour toute la France, il est vrai, — on mesure la com-plexité du problème. Que l'on comprend encore mieux en notant que le jeu des options et épreuves faculta-tives aboutit à pas moins de quarante-cinq possibilités pour les baccalauréats - d'enseignement du second degré et trente-neuf pour les baccalauréats de technicien. D'une année sur l'autre, a observé M. Gilles Monnerie, directeur du Centre interacadémique des exa-mens et concours installé à Arcueil pour l'Ile-de-France, le nombre de candidats à l'épreuve facultative d'éducation manuelle et technique est multiplié par deux.

Quand les sujets sont fabriqués, il

faut trouver les examinateurs. Dans les trois académies de la région parisienne, pour le baccalauréat du second degré (60 000 candidats environ) l'on dispose de dix mille enseignants. Mais treize cents sont dispensés pour des raisons diverses : maladies, congés de maternité, détachement, ou parce qu'ils se présen-tent eux-mêmes à un concours tel que l'agrégation. Encore l'administration n'accorde-t-elle qu'une dispense sur trois, ce qui révèle que quatre mille enseignants sur dix mille sollicitent une dispense... On pourra aussi s'interroger sur cette

constatation... Sur les huit mille sept cents < mobilisables », cinq mille examinateurs sont convoqués. Les autres constituent une réserve pour faire face à l'imprévu. Sage précaution :

lycées au ministère de l'éducation nationale, on rapproche deux chif-fres: le coût total des examens éténdu toutefois aux C.A.P., B.E.P., B.T.S., etc., – évalué à 230 millions de francs en 1981, et le montant des crédits pédagogiques alloués par l'État aux lycées, 308 millions de francs. A peine plus pour apprendre et compléter les manuels scolaires que pour vérifier ce qui a été

S'il fallait trouver des raisons de remettre en cause le baccalauréat tel qu'il est organisé actuellement, elles afflueraient donc. Les - ratés -– peu nombreux, en définitive – qui se produisent nécessairement dans une machinerie aussi lourde et complexe ont au moins le mérite de rappeler que, selon le mot de M. Mon-nerie, le baccalauréat repose sur un



Dessin de PLANTU.

l'an dernier, toujours dans la seule région parisienne, mille examina-teurs ont dû être remplacés au pied

# Pas de recette magique

Les locaux ont aussi leur part dans le casse-tête. Selon M. Monnerie, les candidats scolarisés dans des établissements privés et les candidats · libres » représentent 35 % du total des candidats bacheliers. Autant de places « supplémentaires » à trouver, le temps de l'examen, dans les locaux de l'enseignement public. Complexité accrue pour les baccalauréats de technicien qui requièrent non seulement des tables et des chaises mais aussi machines-outils, matériaux et labo-

Dépenses d'énergie qui condui-sent inévitablement à évoquer les dépenses tout court. Les enseignants auteurs de sujets ne sont pas rému-nérés. Les examinateurs le sont. Ils perçoivent une indemnité de jury et des frais de déplacement. En 1981, les crédits ainsi engagés étaient évelués à 205,05 F par candidat. Total pour l'ensemble des baccalauréats : quelque 80 millions de francs. Cette somme ne rend qu'incomplètement compte du coût réel de l'examen. Il fant y ajouter la matière d'œuvre pour les épreuves techniques, les frais de confection des copies, des sujets, des formulaires, les convoca-tions, etc. Sans oublier les traitements des agents chargés de l'orga-nisation du baccalauréat : cinquante-cinq personnes à Arcueil (il y en a deux cent vingt en plus pour les autres examens et concours: C.A.P., B.E.P., B.T.S., D.E.C.S., etc.). Il faudrait enfin pouvoir comptabiliser le temps payé aux enseignants qui, dès la mi-juin. ne peuvent plus assurer leurs cours.

En tout cas, à la direction des

ex.co.sup

MÉDECINE - PHARMACIE

De la Terminale à la 2eme année

10 centres de préparation

CLASSES PRÉPARATOIRES

Recyclage - Encadrement - Révisions

125, bd Saint-Germain - 75006 PARIS - Tél.: 634,06,33

Prévarez un diplôme d'Etat (en deux ans)

Tél. (1) 246-41-40 et 245-77-47

Institut Supérieur en Gestion et Informatique Etablissement Technique Supérieur Privé

FORMATION TECHNIQUE SUPERIEURE COURTE

nis et inscriptions : 83, bd Magenta, 75010 PARIS

COMPTABILITÉ ET GESTION D'ENTREPRISES

Débouchés assurés. Stage en entreprise. Effectif limité. Admission : bac ou examen.

INFORMATIQUE (B.T.S.S.L.) 3 OPTIONS

ACTION COMMERCIALE

baccalauréat, qui se passait peu après l'élection présidentielle et au moment des élections législatives. n'a suscité pratiquement aucune réclamation? « Et l'an dernier, sourit M. Monnerie, si la Coupe du monde de football avait tourné autrement pour la France, nous l'aurions tout de suite ressenti dans les contestations et critiques... -Ce qui n'interdit pas la question, tout de même, fondamentale : « A

système « fragile et sensible ». Dont

les éléments psychologiques ne sont pas absents. Sait-on qu'en 1981 le

quoi sert le baccalauréat? . On a tout écrit sur l'aspect mythique de cet examen, sur le sort funeste promis à ceux qui se risquent à le défier et à le modifier. Les passions, circonscrites mais violentes, déchaînées par la suppression des mentions annoncée il y a quelques mois l'attesteraient, si besoin était.

Pourtant, moins formulées encore que l'apparent consensus sur le maintien du baccalauréat révélé notamment par un sondage en 1980, des pistes de recherche sont ouvertes par des chercheurs, des enseignants. des responsables de l'administration. La recette, magique aux yeux de certains, du contrôle continu, et que réclamaient trois personnes sur quatre dans le sondage précité, semble écartée. L'un des griefs qu'elle sus-cite réside dans le danger d'étaler le bachotage sur l'année entière.

Écartée en tant que panacée. Mais valorisée comme élément d'un nsemble. Il s'agit en fait de satisfaire à des exigences contradictaire a des exigences contradic-toires: souhait que le troisième tri-mestre ne soit pas amputé et, en même temps, que le baccalaurêat n'empiète pas sur les vacances; prix attaché à l'anonymat des corrections et à l'indépendance du jury et, en même temps, conviction parfois que le résultat est le fruit... du hasard ; importance du caractère national du

**BAC-SCIENCES PO** 

Donnez vous les meilleurs

atouts!

Institut Prive APOLLINAIRE

45, rue du Fbg Montmartre 75009 PARIS - Tél. 770 63 12

TENNIS

A PARIS

diplôme et, en même temps, exigences très vastes d'options, de langues différentes et demandes de subir l'examen près de son lieu de

Ces contradictions, si elles découragent la recherche d'un modèle idéal, militent en faveur d'une formule à la fois allégée et plus compo-site. Ainsi, beaucoup plus qu'actuellement où l'examen final est prépondérant et la consultation du dossier scolaire accessoire, l'appréciation sur le travail de l'année. voire des trois années, pourrait compter autant que l'examen de fin de terminale. Pour les C.A.P. et les B.E.P., des modalités ont été mises au point au cours de plusieurs années: le jury composé d'ensei-gnants et de professionnels se déplace et vient juger le travail des élèves dans leur établissement. Pourquoi ne tirerait-on pas profit pour le baccalaureat, en l'adaptant bien sûr, d'une pratique qui sonctionne de mieux en mieux à la satissaction des élèves, des enseignants et des employeurs? Le baccalauréat dans son propre lycee : pourquoi pas, si l'évaluation est portee par des regards extérieurs et divers. Qui se mettraient en face de questions essentielles : que voulait-on appren-dre dans cette discipline? Que veuton vérifier en interrogeant cet élève? Questions évidentes, tellement évidentes que beaucoup d'observateurs se demandent si les auteurs de sujets du baccalauréat

Allégement aussi dans l'examen des options facultatives. Si le carnet scolaire est satisfaisant à leur propos, est-ce bien nécessuire de les contrôler encore? En revanche, les jurys pourraient être amenés à juger une réalisation des élèves; ils s'assureraient, par un entretien avec cux, qu'ils ont bien compris ce qu'ils s'étaient, par contrat, assigné comme objectifs, qu'ils ont assimilé savoir et savoir-faire. Dans les séries ·industrielles - du baccalauréat de technicien, une épreuve de ce type sera d'ailleurs introduite l'an pro-

actuel se les posent quelquefois...

Personne ne songe actuellement à bousculer le baccalauréat de fond en comble. C'est peut-être dommage, mais il est assez évident que trop de résistances compromettraient l'issue de l'entreprise. A la direction des lycées, l'on aimerait beaucoup, en revanche, que les «bavures» constatées deviennent impossibles et qu'à terme l'examen-fétiche soit amélioré. Des commissions par discipline ont été constituées, et elles auront aussi, entre autres tâches, celle d'établir un bilan du baccalauréat, un peu comme les jurys d'agrégation le font chaque année. C'est un debut...

CHARLES VIAL

(1) Le Monde de l'éducation, w 18,

UN TREMPLIN

pour votre avenir



- BTSS bilingue, trilingue (2 ans après le bac -Année préparatoire possi-
- Examen de qualification à la sténotypie de confé-
- Chambres de commerce étrangères. STAGE EN ENTREPRISE

SERVICE DE PLACEMENT **E**cole des

Secrétaires de **Cirection** 

(enseignement privé) 15, rue Soufflot, 75005 PARIS - Tél. 325-44-40

CET ETE FOREST ACTION Porte d'Orléans Meudon - La Défense STAGES INTENSIFS 734-36-36

erdats a

LE LIB

#1 \$43

DEUG-DUT- admis en IEP

intégrez l'CSCD

un concours spécial vous est réservé les 7 - 8 - 9 septembre 1983

CSCD école supérieure de commerce de Paris

79, Av. de la République 75011 Paris 355.39.08

Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris

**Ecole d'Administration** 

et Direction des affaires

Service de placement

E.A.D. - 15, rue Soufflot, 75240 PARIS Cedex 05 - 329-97-60

Enseignement supérieur privé. Demandez notre documentation.

INSTITUT D'ÉTUDE

DES RELATIONS INTERNATIONALES

(LLE.R.J.)

Etablissement privé d'enseignement supérieur

12, rue des Saints-Pères, 75007 PARIS - Tél. : 296-51-48

L'a.a.d. propose un enseignement

d'administration et direction des

Six options professionnelles en troi-

Gestion du Personnel

Publicité et Relations

publiques

Commerce international

Prénoitr

entreprises.

sième année :

Finances

Merketing

Informatique

Trois ans d'études après le bacca-

Admissions directes:

en deuxième année :

DEUG ou équivalent

en troisième année :

Stages et nombreux travaux en collaboration

étroite avec les entreprises

U.S.A.: M.B.A. en un an après

d'été et stages.

l'e.a.d. Programmes

# lauréat

lime et en nors maps es butter or a state to the state of the state a differente es conde g ur l'examen pre de de heu de Hetter Les commune non lie desegn tent in reclierate the most the a la few allower or a compa e. Ainsi, beaucon, and an olice Embuderant et le mandation de ire des trois and fourtain inpier aufant que conten de fa terminale Point of Aprile E P. des medalines en ele mag parint du come plusicus mees; to turn on the dense. iquia et de prote connel, a spince et vient mager i, travail es èves dans ient entré amont Pour and the transaction ; a midd beur fe une pratique que servance APPLE OF THICKS IT IS NOT THE TOTAL tres, des ensembles et de la application les biens de la constant in funding french to be the factor exalmation est per expende march esteriours et e er in in. mitresent en lace le carette nemulies april 1 in arrow ne dans cette discuti. I this icus g bereiter un inie ber in in in tent erifetter on being observations a deal of the season

gricel as les process que a la le-Althurman an arms he symmetre benefit of the State of gerfatte, est von eine bei de de de Singe New York to the State of Mega Bastinen C. one realization of the same wearest, this was come and the pills out been to Ceffeicht. Der gegener geben bei gestellt gegener geben bei gestellt gegener geg winder the Constraint of the men it alter the control of the cont Personal de la como de

comble a contract of White Court has a long or the second philadam to the second de Leonepion Allina traffen 1-80 - 110 - 1 THE THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF eginni fandi e tanê Den mari कुल्ल स्थान हो। ANTOHIS CHECKS (C.) देशके की (देशके) **। बेजरे,** बार्स हर के राज्य का नाम gatest m imit ein up gid let.!

HEBDOMADAIRE: résident à l'étranger

Le « bac », premier grade universitaire, symbole séculaire de l'accession à la culture académique, touche aujourd'hui un adolescent sur trois. Il attire de plus en plus de candidats. Sauf dans la série qui demeure la plus valorisante

pour le destin de ses titulaires, la série C, où les inscrits sont de seize cents moins nombreux que l'an dernier. Alors que la France manque d'ingénieurs. A bien des signes et pour mille raisons, le beccalauréat, périodiquement ramis en question, aurait besoin de faire peau neuve. Un « toilettage » a commencé, depuis quelques années, par petites touches : rééquilibrage entre disciplines scientifiques et littéraires, suppression des mentions, options nouvelles.

Un tolettage, car le refonte de fond en comble n'est pas à l'ordre du jour. Le baccalauréat de demain n'a pas de visage.

# Vrais et faux littéraires

Pour la cinquième année consécutive, le nombre des candidats aubaccalauréat des séries littéraires (A) s'est accru cette année tandis que les effectifs présentés aux épreuves de la série C (mathématiques et sciences physiques) chutaient sensiblement (1),

ES lauréats des premiers prix du concours général 1983 de composition française out un première S ou de terminale C où sévit « la dictature des mathématiques », selon l'expression de M. Claude Maury, polytechnicien et secrétaire général du Centre d'émdes sur les formations d'ingé-nieurs (CEFI). • Meilleurs professeurs », élèves triés sur le volet, débouchés expliquent « l'acharne-ment des familles » à réclamer l'admission en série C, comme le constate le censeur d'un lycée parisien, qui, du fait de la sélection rigoureuse opérée à l'entrée des classes scientifiques (2), distingue scientifiques dans les lycées afin de deux catégories d'élèves de la secrésorber le déficit en ingénieurs. tion A : « La moitié sont de vrais littéraires, les autres ont été refusés en

La suprématie du baccalauréat C semble plus vivace que jamais. Il fournit 92,3 % des effectifs des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques (options « mathématiques » et « physi-que »), 67 % des élèves préparant H.E.C. et même 11,8 % en « lettres supérieures » (3). Pourtant, en dépit d'une demande toujours forte d'ingénieurs sur le marché de l'emploi, le plafonnement du nom-bre des bacheliers C se confirme d'année en année depuis 1980. Conséquence directe de cette stabilisation, le flux global d'ingénieurs diplômés en 1981 marque pour la première fois depuis la guerre des

signes d'essouflement, avec une hausse limitée à 0,8 % au lieu d'environ 2.7 % par an depuis treate ans (4). L'appel plus large aux autres bacheliers scientifiques et techniques pourrait permettre une certaine compensation. Mais, observe M. Didier Sarfaty, chargé d'études au CEFI, « le système concurrentiel conduit les grandes écoles à privilé-gier consciemment ou non la filière dominante pour préserver la qualité de leur recrutement ». Et de consta-ter le « hiatus » existant selon lui « entre la politique d'accueil des écoles et les proclamations des pouvoirs publics », qui récusent l'équa-tion « qualité = élite » et souhaitent élargir le recrutement des sections

Au ministère de l'éducation nationale en effet, on s'inquiète de la stagnation des effectifs scientifiques attribuée à « la politique trop sélective - menée par les établis secondaires. Deux séries de réformes déjà engagées visent préci-sément à a agrandir le vivier des élèves scientifiques sans supprimer l'élite .. La création à la rentrée 82 de la classe de première S, une première scientifique unique qui a déjà attiré 5 % d'élèves de plus que les anciennes premières C et D rénnies. De plus, la nouvelle section de première A l, comprenant cinq heures de mathématiques bebdomadaires, relève de la volonté de « revaloriser les matières scientifiques dans l'enseignement littéraire ». Faire de depuis la reatrée 1981, celle des prela filière C « une section comme les mières S et A 1 depuis 1982, pour-

confirmant une tendance constatée depuis 1980. Conséquence d'une sélection accrue à l'entrée de la filière-vedette de l'enseignement secondaire ou fruit d'un glissement des motivations vers les matières

autres » et s'orientet « vers une sélection identique dans toutes les séries », tels sont les objectifs de la

# Un ∢ regain de romantisme >

Si une sélection accrue semble bien être à la base du rétrécissement du recrutement des bacheliers scientifiques, les facteurs sociaux et psychologiques n'y sont pas étrangers. L'orientation vers la filière A résulte encore le plus souvent d'un « choix » négatif. La réussite au bac C ouvrant davantage de portes.

Un récent rapport de la direction des lycées au ministère de l'éducation nationale explique la baisse des effectifs on baccalaureat A entre 1972 et 1978 par « le manque de débouchés » mais reconnaît qu' « il est plus difficile - d'expliquer le renversement de tendance constaté aujourd'hui. Sans doute, avance prudemment le rapport, les lycéens outils pris conscience que « les études littéraires pouvaient mener à autre chose que l'enseignement ».

La crispation du marché de l'emploi a conduit à l'intensification de la sélection à l'entrée des filières scientifiques. Les familles ont alors opéré, par nécessité, des «choix» plus littéraires. La création d'une classe de seconde de détermination

raient permettre de contrarier cette évolution et de mieux faire coîncider le choix des filières au lycée avec l'orientation des études supérieures. Les sections littéraires accueilleraient enfin les éléments les plus motivés pour les lettres, telle cette clève de khâgne au lycée Condorcet à Paris, qui, dès la seconde, « a refusé d'entrer dans le cercle vicieux de C - contre l'avis de ses parents et de ses professeurs, et s'en félicite aujourd'hui. Elle explique l'attrait croissant pour le baccalauréat A par un « regain de romantisme » parmi la jeunesse. Et puis, confic-t-elle, « les littéraires sont tellement plus heureux! ».

### PHILIPPE BERNARD.

(1) Les effectifs présentés au bacca lauréat 1983 (général et de technicien) étaient en hansse de 5 % par rapport à ceux de 1982. La hausse atteignait 5,09 % pour la série A, mais la série C enregistrait une buisse de 3,57 % et les series D et D, ue brodressrient dre qu

(2) Sur quatre lycéens inscrits en seconde C, un seal obtenait le baccalau-réat C après trois années de sélection successives, avant la création de la econde de détermination en 1981.

(3) Enquête statistique sur les classes préparatoires aux grandes écoles 1982-83. Service de l'informatique de gestion et des statistiques du ministère de l'éducation nationale.

(4) «La lettre du CEFI». Avril 1983. Centre d'études sur les formations d'ingénieurs (CEFI) 2, avenue Hoche 75008 Paris.

# Fondé en 1948, l'Institut donne une formation de caractère juridique, économique et commercial aux étudiants et aux jeanes cadres désireux de se préparer **CARRIÈRES INTERNATIONALES** Au ministère, on se montre serein.

L'enseignement est assuré par des professeurs d'Université, des hauts fonctions naires et des praticieus des affaires internationales. Le diplâme est admis en dispense de la deuxième partie de l'examen de qua-trième année de droit (arrêté ministériel du 16 février 1967) et donne accès aux doctorats.

Recrutement sur titres - Baccalauréat exigé - Statut étudiant Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

# Des candidats « psychologiquement vulnérables »

LE CONSERVATOIRE

**CINEMA FRANÇAIS** 

assistant-réalisateur

monteur-monteuse

Cours par correspondance (1º année théorique seuleme

CF 16, rue du Deitz, 75009 Paris Tél. 874.05.94 Documentation M sur demande

le chemin des salles de cours. Mais que de difficultés et sacrifices n'ont-ils pas supportés pour en arriver là, que de déconve-

En suivant un stage de formation continue, pendant neuf mois dans un Greta (1) d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ces dix ouvriers professionnels de la SNECMA à Corbeil et cet employé de la B.N.P. auront appris, aussi, à découvrir l'administration et ses

Alors que leur salaire antérieur devait être maintenu, disent les textes (les cinq cents premières heures rétribuées par l'employeur, les sept cents suivantes prises en charge par la direction départementale du travail et de la main-

A, C, D, S...

à la rentrée 1981, cette classe

offre le même type d'enseigne-

ment à tous les élèves admis en

classe de seconde.

Seconde indifférenciés : créés

Première scientifique (S) : elle

regroupe, depuis la rentrée

1982, les anciennes classes de première C et D. Son programme

hebdomadaire comprend notam-ment six heures de mathémati-

ques, cinq heures de sciences physiques et deux heures et de-

Première philosophie-lettres (A). Depuis la rentrée 1982, elle

propose trois options au lieu de

sept : lettres-sciences (A1, qui

comprend notamment, en pre-

mière comme en terminale, cinq heures hebdomadaires de mathé-

matiques, au lieu de deux aupa-

revent); lettres-langues (A2) et

les sections C et D réapparaît à

l'entrée de cette classe. Neufheures de mathématiques en C.

six heures en D, sont program-

Le Monde

RÉALISE CHAQUE SEMAINE

UNE SÉLECTION

Terminale : la distinction entre

lettres-arts (A3).

mie de sciences naturelles.

mode de calcul qui a été appliqué ble . Basé sur les heures de formation, il a pris en compte tous les éléments fonctionnels de la rémunération, y compris les primes d'équipe (mais évidemment pas les heures supplémentaires). Par quel mystère chaque stagiaire a-t-il donc enregistré une perte d'un tiers de ses revenus, en moyenne, sauf à considé-rer que le temps de formation ne correspond pas au temps de travail ?

Et puis, trois de ces stagiaires, malades, ont obtenu des arrêts de travail de dix jours que la Sécurité sociale s'est proposé d'indemniser sur la base du forfait journalier de 9,35 F. . Normal », affirme-t-on encore au ministère, où l'on rappelle qu'ils ont été soumis au régime géné-

LIBRE DU

script-girl

Cours directs (100 et 20 année.)

A y est. Ils ont, enfin, pu plan-cher pour obteuir ce bac H un manque à gagner de 60 000 F. durant leur stage. On précise d'ail-(informatique) qui les a fait Pourrant, affirme t-on au ministère leurs que le même problème se rêver et reprendre, adultes, de la formation professionnelle, le posera pour les cotisations de retraite complémentaire ou de mutuelle...

> onze ans, et chefs de famille, les conséquences, parfois dramatiques, n'ont pas tardé. Ils ont tous accusé des découverts bancaires et, les uns après les autres, se sont vu retirer leurs chéquiers et leurs cartes de crédit. « Pour nous c'est une honte, explique l'un d'entre enx. Nous sommes des travailleurs homètes, et puis, être à la production ou en formation, c'est la même chose.» Ils ne comprennent pas ce qui leur est arrivé et ressassent tous les est arrive et ressassent trus les tracas qu'ils ont subis, vécus comme autant de verations. « C'est bien la peine de faire autant de publicité pour la formation », disent-ils, amers et déçus.

Cette situation n'est pas nouvelle. Elle dure depuis la loi de 1971 sur la formation. De plus, elle est conforme aux textes. Alors? La seule solution consisterait, veut-on Pour les onze stagiaires, dans la vie professionnelle depuis deux à croire, en un nouvel effort de l'employeur qui prendrait en charge la totalité de la rémunération pendant toute la durée du stage, quitte à se retourner vers les pouvoirs publics pour récupérer toutes les aides indi-viduelles. Plus facile à dire qu'à faire admettre pour une entreprise - qu'on suppose grande, - qui a déjà accepté de se séparer d'un salarié pendant une anssi longue période et qui hésitera dès lors à favoriser la

formation de son personnel. Il ne faut pas négliger que la formation continue rend vulnérable sur le plan psychologique ». rétorque-t-on au ministère pour repousser tous les griefs des stagiaires. Vulnérable? On le serait à

ALAIN LEBAUBE. (1) Groupement d'établissements.

Toutes les études par correspondance BACCALAURÉATS CONCOURS - CARRIÈRES

Formia sure feciles normales, écoles supérieures de commerce, Écoles d'infis-milires, de tinésithérapie. Initiation à l'INFORMATIQUE BASIC, Secrétariet,

Av. Cap-de-Croix - Orchidées 06100 NICE, et

-PARENTS... En fin d'études secondaires

(1 = ou terminale) faites préparer à vos enfants en 1 à 3 ans une carrière nombreux et sûrs (gestion,

marketing, informatique, Enseignement privé



en deux ans, préparez les diplômes d'État:

de commerce international

# **BTS** d'action commerciale

formation supérieure de cadre européen par alternance de l'enseignement fondamental

avec la pratique des affaires.

a stages et contacts entreprises permanents

1" et 2 année France et étranger
en 3' année option filière BA/MBA
à Paris et San Francisco
en liaison avec l'Europeen University of America
a pratique intensivo des langues

présentation aux examens des chambres de commerce internationales

centres associés Bruxelles / Lausanne / Londres / Madrid / Stuttgart

| emande:<br>ne documentation<br>ratulie. | Institut européen de formation aux Affaires et à la Conduite des entreprises Établissement proté d'enseignement supérieur du Groupe LP.S.A 43 Faulbourg St-Honoré 75008 Paris tél.: 265.43.68 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Nom:                                                                                                                                                                                          |
|                                         | Prenoms :                                                                                                                                                                                     |
|                                         | Adresse:                                                                                                                                                                                      |
| -                                       | Niveau d'études :                                                                                                                                                                             |
|                                         | Date: Signature:                                                                                                                                                                              |

UN TREMPLIN pour votre avenir BISS IN HE 12 am n Aruse (C) **● Learne** (100 mm) in thereties MILE. \* Company of the con-Strattice of STAGE IN THE REPRISE SERVICE DE P. CEMENT Ocolo dos Secrétaires de

State Month of

CHARLES VIAL

direction

Mester for the second PARIS

2e au bac A.B.C.D.G O ADAUD Prive enseignement 131022 BTS Commerce international

BTS Gestion comptabilité

(Prépa) SC. PO.

(Prépa) P.C.e.m.1

(Prépa) P.C.e.m.1 ECOLES NORMALES D'INSTITUTEURS 8 COUPS de Vacances
18, nue Tiphaine 75015 Paris
19, nue unesseu 75005 Paris

(Vacances et année) Cours Académiques de France Cours Académiques de France 46, rue de l'Échiquier 76010 PARIS - Tél. : 824-50-43

14, bd Gouvion-Saint-Cyr (17º) -- TEL: 5745851 -

# **AUX ASSISES DE PARIS**

# **Conte cruel**

Deux Iraniens habitant en France compa 28 juin devant la cour d'Assises de Paris que préside M. Guy Floch pour « coups et blessures volontaires sur mineur de moins de quinze ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Chabrouz Rastegar Namdar, treute-cinq ans, étudiant, et Roza Taghavy, vingt-huit ans, son épouse, avaient ramené d'Iran, en 1979, Fatemoh Gourdazi, dite Zari, quatorze ans, pour leur

La jeune fille, qui était, selon le voisinage, souvent battue par les époux Rastegar, est morte après une correction infligée par le mari le 3 septembre 1980. Son corps mutilé a été retrouvé quinze jours plus tard dans la Seine.

Quand le prince est matheureux, il sort son mouchoir. Il essuie une larme, puis une autre. Son épouse l'imite en retrait. Ensemble ils démontrant au peuple. au jury, leur chagrin. Chahrouz Rastegar Namdar et Roza Taghavy, devant la cour d'assise de Paris, verse des pleurs comme dans un conte persan, Le beau front de Roza, la barbe frisée de Chahrouz, ils retrouvent les gestes élégants d'une civilisation. millénaire. Graciles, trop graciles, pour cette cour de stuc et pour des magistrats carrés d'hermine et bardés de décorations. Un car ils ont battu à mort leur petite Zari, qu'ils avaient achetée pour une poignée de rials et qui devait, en France, tromper l'en-

Fatemoh Gourdazi. Zari de son nom domestique, etait la fille d'un homme fruste qui vivait dans les forêts du nord de l'Iran. Elle travaillait depuis l'âge de cinq ans. Elle ne savait ni fire ni écrire. Zari la misère, couverte de poux et vêtue de haillons. On lui fit prendre l'avion. On la mit. dans Paris, dans un appartement avec Roza, sa maîtresse, et Pal-mir, l'enfant du bonheur. Chahrouz était chargé des questions de la jeunesse dans le « douvernement » en exil de M. Chapour Bakhtiar. Lui était opposé au régime du chah, mais son père, général, avait appartenu à la SA-VAK. Il craignait donc pour la vie du vieux tortionnaire.

Les femmes ne cessaient de se disouter à la maison. Roza, de Bobal, une ville des bords de la mer Caspienne, riche et belle, ne savait commander sa petite souillon sauvage et révoltée. tout l'immeuble. « Je voulais lui apprendre à lire: J'avais pitié d'elle. Je voulais lui apprendre le français. Je voulais... » Mais Zari qui devenait femme s'opposait avec fureur. « Elle cassait des meubles. Elle a caché exprès des boucles d'oreilles que mon mari m'avait offertes ». Palmis souriait dans son berceau. Zari dormait par terre, si pauvre, si peu ée, pratique mais irrécupérable. Roza la rose lui pariait de Dieu, du bien et du mal et, pour

(Suite de la première page.)

Pour autant, le sentiment d'insé-

curité existe. Il est alimenté par

l'augmentation, de 10 % en moyenne

depuis 1970, de la petite et moyenne délinquance urbaine. Le gouverne-

ment ne nie pas ce phénomène et a lancé une politique de prévention dont il espère recueillir les fruits, à

terme. Encore faudrait-il, pour que

cette politique réussisse, que, dans le

même temps, l'opposition n'exploite pas ce sentiment d'insécurité, contri-

Ayant perçu tardivement le dan-

ger qu'il y avait à laisser se dévelop-

per une telle campagne, le gonverne

ment s'est décidé à réagir. La

première riposte, essentiellement à usage de l'électorat de gauche, est

VERSAILLES: 950.08.70 TOULOUSE: (61) 62:32.97.

huant ainsi à l'amplifier.

ť,

finir, la giffait. Mais Chahmur le prince ne l'aurait pas touchée.

A la barre une sociologue de la communauté iranienne de Paris explique : « En Iran, les enfants sont traditionnellement battus et les jeunes qui sont accueillis pour travailler sont considérés comme des membres de la famille. C'est un contrat moral avec les parents. Les patrons s'occupent de leur éducation. Il arrive ou'on utilise ce que vous appelez un martinet. >

### L'ours voié

Les migraines de Mª Rastegar, l'arrestation du général, les hésitations du mari (« Chahrouz réfléchit sept jours pour aller voir un film »), enfin le désespoir farouche de Cendrillon méritaient châtiment. Le 3 septembre 1980, pour la première fois. Zari. à qui on avait coupé les cheveux ras et qui n'avait plus le droit de sortir, se rebella ouvertement en volant l'ours en peluche de Palmir, l'innocence même, Chahrouz, excédé, la battit. « Je prenais une règle ou l'antenne de la télévision, monsieur le président, car je n'aurais jamais levé la main sur elle pour la gifler. » Il la battit, mais elle ne manifestait aucun signe de la souffrance humaine, « sinon j'aurais cessé ». Roza, qui s'était réfugiée dans la chambre de Palmir. l'entendait hurler, mais « ce n'était pas des cris de douleur, c'était se façon

Puis les Rastegar l'abandonnèrent, toute pâle, pour rendre visite à des amis occidentaux. A leur retour, Zari, sans explication, était morte. « Je ne voulais pas le croire. J'ai appelé S.O.S. . Médecins pour avoir des conseils de réanimation, dit M. Rastegar. J'ai prié, puis je l'ai mise dans un placard. » L'épouse tremblait dans sa chambre, comme une petite fille qui ne voulait plus savoir, qui ne posait pas de questions, qui prenait du valium et qui berçait Palmir. Au matin, comme Zari ne vivait toujours plus, Chahrouz, aidé, dit-il, par un ami de son père, la coupa en deux avec un couteau de cuisine et la jeta dans la Seine.

CHRISTIAN COLOMBANI.

La justice au fond des urnes

abolition de la peine de mort, sup-pression de la Cour de sûreté de

Il y a du Mendès France à pren-

dre date ainsi, malgré les critiques,

avec l'histoire. La deuxième riposte

est celle de M. Mauroy, qui accuse

l'opposition de mettre en péril la dé-

mocratie en menant une telle cam-

pagne. La troisième n'est qu'esquis-

sée, mais elle vise juste. Elle émane

de M. Mitterrand, qui, tout en sa-

luant les qualités • d'homme d'Etat » de M. Badinter, reconnaît

que - beaucoup de gens mal in-

pensent que la politique du garde

Mai informés? C'est que les ef-

formés mais sensibles et justes »

des sceaux n'est pas la bonne.

# Deux procès en marge de l'affaire du Coral

La vénéneuse affaire du Coral est de celles qui engendrent des procédures annexes dont elles demeurent la toile de fond. Ainsi, mercredi 29 juin, c'est à son sujet que se débattaient au palais de justice de Paris deux dos-siers dont elle fut à l'origine. A la dix-septième chambre correctionnelle, présidée par

Mª Jacqueline Clavery, c'était M. Gabriel Matzneff, écrivain, qui poursuivait pour dénonciation calomnieuse M. Jean-Claude Krief. A la première chambre de la cour d'appel, M. Jean Vassogne, premier président, avait à conduire une audience disciplinaire délicate vi-

sant Me Thierry Maleville, avocat an barreau de la Seine-Saint-Denis, auquel il est reproché d'avoir adressé à M. Michel Salzmana, juge d'instruction chargé du dossier du Coral, des écrits le mettant gravement en cause à l'époque où Mr Maleville assistait l'un des inculpés, M. Claude Sigala.

# Gabriel Matzneff contre la « calomnie »

Gabriel Matzneff est un plaignant calme, mais déterminé. Ce qu'il reproche à M. Jean-Claude Krief. ieune homme de vingt-deux ans qui fut un bon auxiliaire de l'accusation dans l'affaire du Coral, c'est de l'avoir mis en cause à deux reprises en affirmant qu'il l'avait vu dans l'établissement d'Aimargues (Gard) se livrer à des attouchents sur des enfants et en ajoutant que l'écrivain lui avait demandé des photographies pornographiques. Plus tard, M. Krief devait, dans une lettre publiée par Libération le 9 no-vembre 1982, expliquer que ses accusations étaient fausses et qu'il avait été poussé à les produire par une personne qui voulait discréditer les méthodes employés dans le « lieu de vie » dirigé par M. Sigaia.

Il n'empêche que M. Matzneff n'a pas oublié cette journée du 20 octobre 1982 où des policiers de la brigade des stupéfiants et du proxénétisme perquisitionnèrent hez lai puis l'emmenèrent quai des Orfèvres pour une garde à vue. « Là, on m'a lu les passages de la confes-sion de M. Krief qui me concernaient. J'ai tout de suite répondu que je n'avais jamais mis les pieds au Coral et que je ne m'étais pas davantage rendu dans la région de Montpellier depuis mon mariage. Cela a suffi, puisque, au bout de trois heures, le commissaire Morin, chef de la brigade, m'a dit que j'étals définitivement hors de cause et que, finalement, il était bénéfique pour moi d'avoir été ainsi entendu car, maintenant, on ne pourrait plus me soupconner de quol que ce soit. Je n'ai donc même pas été déféré à M. Salzmann, qui ne m'a jamais interrogé et, à plus forte raison, ne m'a jamais inculpé. » Mais, ajoute-t-il, le préjudice a été grand : « Déjà,

la télévision, les journaux avaient annoncé ma garde à vue, y compris le Monde, où je collaborais depuis cinq ans à la demande de Jacques Fauvet. Naturellement, le lendemain, on a dit que j'étais hors de cause. Cela n'a pas empêché que j'ai été encore insulté et que certains ont pu écrire que si je n'étais pas coupable, je pouvais l'être parce que j'étais l'auteur de tels poèmes ou de tels romans. > Telle est la doléance. Mais la dénonciation calomnieuse prévue par

l'article 373 du code pénal est un de ces délits qui exigent plusieurs conditions pour être constitués, et notamment la preuve de la fausseté des faits énoncés dans la dénonciation. Or la réalité de cette dénonciation, M. Jean-Claude Krief refuse de la reconnaître. A Mª Thierry Lévy, avocat de M. Matzneff, qui mande si les propos visés par la citation sont bien ceux qu'il a énoncés, comme il lui demande s'il est bien l'auteur de la lettre à Libération qui les rétractait, il oppose de sa voix un peu bégayante un systé-matique refus de répondre. Sa position est simple : il y a une instruction en cours au cabinet de M. Salzmann et, tant qu'elle n'est pas terminée, il ne dira rien.

Du coup, au siège du ministère public, M. Marc Domingo se montre perplexe. Assurément, dit-il en subs-tance, l'action de M. Matzneff est recevable, mais peut-elle être examinée au fond tant que la preuve de la fausseté des faits énoncés n'est pas juridiquement établie? La réaction de Me Thierry Lévy est vive : « Le parquet serait-il un allié objectif de M. Krief? Cette fausseté des faits dénoncés n'est-elle pas amplement établie par sa rétractation repro-

duite dans Libération? Que faudrait-il donc de plus? Suffit-il faudrait-il donc de plus? Suffit-il que M. Krief refuse de répondre, de livrer lui-même au tribunal son aveu pour que l'on ne débatte pas sur le fond, pour que l'on n'entende pas les témoins, à commencer par les policiers qui ont mis M. Matzneff hors de cause? Suffit-il de se réfugier dans une attitude de dérobade, de lâcheté, d'hypocrisie? Le tribunol ne peut-il pas se faire comtribunal ne peut-il pas se faire communiquer le dossier en cours d'instruction au cabinet de M. Salzmann pour s'éclairer? Veut-on laisser entendre que M. Matzneff, qui n'a jamais été inculpé, pourrait encore l'être ? » Et, dans cette intervention. Me Thierry Lévy révélora ce qu'il appelle « un secret de polichinelle », c'est à dire que M. Krief avait mis en cause non seulement M. Matzneff, mais aussi le ministre de la culture. Il est vrai, dit-il, que le ministre, lui, peut se sentir au-dessus de tout soupçon et n'a pas besoin de recourir à une citation pour dénon-

ciation calomnieuse. Le tribunal a décidé de réfléchir. Il fera savoir, le 6 juillet, si, à son avis, les éléments en sa possession permettent de dire si la fausseté des faits imputés à M. Matzneff est actuellement établie. Après quoi, on verra pour la suite...

# Avocat contre magistrat

Plus complexe et ardu est apparu, sur le plan juridique, le cas posé par M° Thierry Maleville à la première chambre de la cour d'appel. Le 28 décembre 1982, Me Maleville, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis et défenseur de M. Claude Sigala, le directeur du Corai, alors inculpé et écroué, adressait à M. Salzmann une demande de

mise en liberté de son elient. Mais cette demande était accompagnée de quelques petites phrases amassines accusant, entre autres, le magistrat de partialité, parlant de ses méthodes de subornation de témoins - pour conduire l'informa-tion. Le 12 janvier 1983, après le rejet de la demande de mise en liberté par le magistrat, Me Maleville réitérait ses propos dans sa plaidoirie devant la chambre d'accusation de Paris. Du coup, le procureur général de cette ville demandait au conseil de l'ordre des avocats de la Seine-Saint-Denis d'engager des pour-suites disciplinaires contre Me Male-

Le conseil devait se saisir du cas. mais il estimait qu'il lui fallait des éléments complémentaires, et notamment une communication du dossier. Bref. dans les deux mois de la demande du procureur général, il n'avait pas statué, et celui-ci, en application d'un décret du 9 janvier 1972, considérait qu'il n'y avait pas eu de décision renduc et faisait appel. On se retrouvuit donc devant la cour de Paris pour savoir d'abord si cet appel était ou non recevable. Recevable, a estimé Mª Françoise Flipo, avocat général. Irrecevable, a soutenu Me Maleville, assisté de Me Nicole Rein.

Quant au fond de l'affaire. Me Maleville, loin de renier ses sentiments à l'endroit de M. Salzmann, les a réitérés avec éclat et ouvert carrément le dossier du Coral, qui, selon lui, les justifiait en tous points. Deux mois de suspension, a demandé M™ Flipo. Libre exercice des droits de la défense et donc absolution, ont soutenu Ma Maleville et Nicole Rein, Réponse le 12 millet.

J.-M. THÉOLLEYRE.

# FAITS ET JUGEMENTS

### L'affaire de Vincennes : gendarmes inculpés. et sanctionnés

Dans l'affaire des « Irlandais de Vincennes », la justice continue de se retourner contre les gendarmes responsables de l'arrestation en août 1982 de Stephen King, Michael Plunkett et Mary Reid. M. Alain Verleene, juge d'instruction à Paris, a été chargé le 29 juin par M= Thé rèse Gilhem, premier vice-président du tribunal de Paris, de l'information visant les gendarmes mis en cause pour de fausses déclarations : M. Verleene étant déjà chargé du dossier des Irlandais, ce choix garantit que, les deux affaires étant

de sa politique pénale sont insuffi-sants. M. Mitterrand l'a répété

mardi sur Europe 1: les responsa-

bles politiques devraient « davan-

Cette remarque du chef de l'Etat

en forme de critique contre M. Ba-dinter - ou d'autocritique, on ne

sait - montre qu'il a perçu le danger

qu'il y avait à laisser l'opposition oc-cuper le terrain de l'insécurité, mais

aussi qu'il s'est rendu compte qu'il

ne suffit pas d'avoir raison pour convaincre, sauf à laisser le terrain

libre aux « factieux » ou à revenir

sur ses engagements électoraux. Tel

est le nouveau cours pris par le dé-bat sur l'insécurité depuis la mani-

festation des policiers du 3 juin.

Ayant pris la mesure de ce défi, le

gouvernement saura-t-il le relever ?

tage s'expliquer ».

jointes, l'on pourra aller jusqu'au pourquoi ? » des irrégularités mmises (Le Monde du 11 juin)....

M. Verleene a immédiatement notifié au major José Windels son inculpation de subornation de témoins Il devrait inculper prochainement, pour le même motif, le commandant Jean-Michel Beau, actuellement en traitement à l'hôpital du Valde-Grâce. De son côté, M. Pierre Arpaillange, procureur général de Paris, a suspendu l'habilitation terri-toriale de six gendarmes officiers de police judiciaire (O.P.J.) : une année pour le major Windels, six mois pour le maréchal-des-logis Auguste Simonnet et les gendarmes-Gérard, Kiss et Mathy, quatre mois pour le gendarme Michel Lemonnier.

Enfin, M. Arpaillange a saisi M. Jean Bertholon, président de la chambre d'accusation, d'une requête tendant au retrait de la qualité même d'O.P.J. au capitaine Paul Barril, qui dirigea l'opération de Vincennes et que l'on vient de remplacer à la tête du G.I.G.N., ainsi qu'au commandant Beau et aux six adarmes dont l'habilitation territoriale a été suspendue. Si elle abou-tit, cette requête a pour conséquence d'interdire tout travail de police judiciaire aux gendarmes concernés.

# **ESCROQUERIE** MAGNÉTIQUE

(De notre correspondant.)

Nice. - Après treize mois d'en-quête, les policiers de la brigade fi-anncière de la police judiciaire de Nice viennent d'arrêter un artisun-Partie vennes d'arreir en arrisan-pointre de quarante ans, Roland Lava, demeurant à Nice, qui s'ap-prétait, à l'aide de fausses cartes magnétiques, à vider les distribu-teurs automatiques des banques de teurs automatiques des banques de la ville. Il a été inculpé et incarcéré mercredi 29 juin.

Roland Lava, qui, selon les dé-chrations faites aux enquêteurs, escomptait un gain de queique 200 millions de francs, a été arrêté dans un entrepôt où il mettait la dernière main au distributeur automatique de billets de hanque qu'il avait fidèlement reconstitué à par-tir de pièces volées dans les établissements hancaires des Alpes-Maritimes et du Var, il y a près d'un au.

C'est à partir de cet apparaîl dont il se servait comme d'une untrice que Roland Lava fabriquait et testait des cartes magnétiques viorges qui, dotées d'un numéro de code « bidou » — Il ne hei manquait plus qu'une ou deux ciés, — aurait pa lui permettre d'utiliser tous les types de distributeurs.

Les policiers pensent que ce

Les policiers pensent que ca peintre féra d'électronique a béné-ficié de l'aide technique d'un informaticien qui reste à dé

Les escroqueries à l'épargne : précisions

verture d'informations judiciaires sur des escroqueries à l'épargne et l'inculpation de MM. Bernard Rauber et Michel Senouf, respectivement directeur général et administrateur du groupement économique G2 I (Forêt-Invest, Dic S.A., France-Immobilier Loisirs et France-Energie) (le Monde du 30 juin), des précisions doivent être apportées.

Aucun lien n'est établi entre G2 I et les sociétés A.S.H., Catu-France et Iccu, spécialisées dans l'investissement dans des conteneurs loués pour le compte de leurs propriéaires. Les sociétés n'ont aucune relation entre elles et existent touiours, notamment CATU-France et Iccu-France, néanmoins, a cessé ses activités de placement de conteneurs en janvier du fait du marasme du marché, entraînant une baisse de la rentabilité de ce genre d'investisment. A cette occasion, sur la demande de la Commission des opérations de Bourse (COB), saisie de plaintes d'épargnants à propos précisément de cette rentabilité, le parquet a, le 23 avril 1983, ouvert une information générale sur les placements en conteneurs. Aucune inculpation n'a été notifiée à ce sujet.

Quant à la COB, habilitée par la loi du 3 janvier 1983 à remplir une mission de surveillance des place-ments en « biens divers », elle a entrepris l'examen du dossier des sociétés spécialisées dans les conteneurs, celui de la société A.S.H. ayant été déposé le 30 juin

13.75

# Le docteur Alain Colombani restera en prison

La chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé, mercredi 29 juin, l'ordon-nance de refus de mise en liberté du Docteur Alain Colombani délivrée par M. Christian Raysseguier, juge d'instruction au tribunal de Marseille. Le Docteur Colombani, ancien médecin-chef de la prisonhôpital des Baumettes, inculpé dans l'affaire du trafic des grâces médicales, est incarcéré depuis le 10 février à la prison d'Avignon.

• A Vénissieux, appelés pour constater un cambriolage dans le quartier des Minguettes, deux policiers de permanence ont été pris à partie mardi 28 juin, vers 20 h 30, par une dizaine de personnes. L'un des deux policiers a été blessé à la tempe par un projectile indéterminé et devra subir un arrêt de travail de sept jours,

Plus tard, dans la même rue, les vitrines de deux magasins ont été brisées, les vandales emportant un maigre butin (environ 6000 francs). L'une des victimes, M. Gilles Bied. débitant de tabac, a aussitôt entrepris une grève de la faim pour exprimer son - ras-le-bol -



de nos écoles.

Etudes en SUISSE littéraires. scientifiques et commerciales Baccalauréat (séries A, B, C, D) Baccalauréats suisses. Admission dès 10 ans. Internat et externat. Ambiance calme et studieuse. Excellents résultats.



3, ch. de Préville, Tél. 19-41/21/2015 01, Télex 26600

\* Par élève et par semaine. (Matériel en supplém

name en liberte de sin chem. Ma name en overte de son enem ha prise demande et al accompan-te quelques petites phises me suma decument, entre duttes le m de accomment, entre duttes le m patrat de partialité, partan de se méthodes de victorialité l'informa-mention de la conduction de le manuel e paur éculation l'informa-tion, les l'amour part, après les des les demande de mec en himjet de Li demande de mes en berg beit for the bastrat. At Majorille tone they are bushes gain of bringsing the taute la spaintre question de Paris. Du coup, le procureur general de sette ville demandan au consi de l'ordre des avocats de la Sen-Enint-Denis d'engager des pou-mattes disciplinaires contre M Male

Le conseil des in se son de ca man il comment qu'il lui fallait de **elements** complementures, et p temment une communication & doseser Bret, dans les deux mos e to demaine du procureur ceneral paraul pas statue, et celui-et, en p plication d'un decret du 9 jans 1972, considerant qu'il n'y avait pa en de décision revous et faten p met On so rettemant done deran h. cour de Paris pour saver d'aborte est appel etail on non recevable Resceable, a country Mrs Frances Plipe, areas at peneral trecesable, soutenu M. Malevale, assié é. M. Naviak Kein

Obant in lond de l'affair, M Melevatie, foin ce tener sesse Indents à l'endont de M. Salemen les a réstante ever celul et emp emploment to derive the beginning token has, her mylete at en traspon. theus more the outperson, e.g. manife M. - Phys. I this exercise. denta de la decenie et den, abob tions, out soutene Mr. Macelles

Mustle Rein, Ropeme te Chaffet. J M THEOLLEYRE

Beging Leading of a side in a guites special considers Bientenente, erini er ir imit. A S.H. avant off popularly 5/2

# La docteur Alain Colombani restore en prison

An eligible of president decome diagram of the Phonesis entirity, mercula is united and the section of the control of the section Thursday A time a contrast dear par M. Chintan Karagarasa department of the policy of the series of the period of th esen meste e char de la res-Regulate Handation and Co Lattage do to be in mace the water but more received in eget à la grace d'Avenue.

A 1 Sem 150 7500 7 quantities are secured to a Service in the service of the little service in the little service in the service par use of the second second to dans if the land of the second of Land of the second of th The table for a green

RECORDS AND A STATE OF THE STAT magnetic that we have the same the nat because the bental



commerciales séries A. B, C, D)

Suissus, Admission und of external ie et studieuse



Le Monde

# Retour en force du culturel

LUS de deux cents ethnologues et sociologues ont participé, à l'université de Nantes, à un colloque sur les «coltures popu-laires» (1). Cette convergence de deux corporations qui na-guere s'ignoraient est le signe d'une double évolution: bien des ethnologues, chassés de leurs domaines « exotiques » du fait de la décolonisation, se sont replies sur l'Hexagone, et de nombreux sociologues, lossés des surenchères idéologiques des années post-68, sont retournés sur le terrain pour retrouver la saveur du concret.

La soixantaine de contributions présentées à ces journées ont montré la diversité et le dynamisme de la récherche dans ce domaine, même si la notion de « culture populaire » ne manque pas d'ambiguité. Quel est ce « peuple » qu'on se pro-pose d'étudier? S'agit-il des communautés, ethniques ou régionales, traditionnelles, chères aux folkloristes? Ou des prolétaires, exclus de la culture savante? Les ethnologues auront plutôt tendance à s'intéresser aux premières, les sociologues aux seconds.

Mais ce genre de clivage tend à se dissoudre. Les ethnologues ne veulent plus se can-tonner dans le rural et l'archaique. Et les sociologues ne se contentent plus des grandes classifications qui découpent à coups de serpe la société en classes stéréotypées. Ils pren-nent aussi conscience de la difficulté qu'il y a, pour les lettrés qu'ils sont, d « se pencher » sur le peuple sans tomber dans le double piège du misérabilisme (« Voyez comme les pauvres sont démunts, spoliés, écrasés par la culture dominante! -) ou du populisme (« Qu'elle est belle, cette culture du peuple, dans sa simplicité, son authenticité, face à la futilité des riches ! - ).

# Déclin de l'économie

Le problème posé ici est ce-lui de la coexistence, à l'intérieur d'une même communauté, de groupes n'ayant ni les mêmes valeurs, ni les mêmes prasiques, ni les mêmes rythmes d'évolution. Comment se fait leur articulation? Comment en viennent-ils à se rapprocher ou, au contraire, à accentuer leurs divergences? On comprend que, sace à un mécanisme aussi complexe, il ne soit pas imaile d'avoir recours à des méthodes très différentes.

Les ethnologues peuvent apporter à la compréhension de la société française la richesse de l'observation empirique, de l'attention au concret, au ges-tuel, au non-dit, aux codes secrets de la parenté, de l'alimentation, des rites... La sociologie peut fournir l'appui de ses ou-tils théoriques et statistiques, sa vocation à élaborer des modèles d'interprétation.

Cette réflexion sur les limites de la sociologie, on l'a retrouvée dans une autre rencontre, réunissant, à l'Institut d'études politiques de Paris, des spécialistes de sciences po-litiques sur le « concept de culture politique > (2). Concept qui fut balayé d'un re-vers de main par l'animateur de cette réunion, M. Bertrand Bodie: pour lui, la politique est une dimension de la culture, laquelle peut se définir comme le système de significations organisant les rapports entre les hommes, à travers les institutions, les lois, les croyances, les symboles... (3).

FRÉDÉRIC GAUSSEN.

(Lire la suite page 16.)

(1) Colloque organisé par la So-ciété d'ethnologie française (M.N.A.T.P.), 6, avenue Mahanna-Gandhi, 75116 Paria) et la Société française de sociologie (82, rus Cardinet, 75017 Paris).

(2) L'Association française de science politique (27, rue Saint-Guillaume, 7534) Paris, Co-

(3) Voir Culture et Politique, par Bertrand Badie, Éd. Écono-mica, 140 p., 65 F.

# Fascinant Baltasar Gracián

Baltasar Gracian, philosophe, écrivain et jésuite, qui maquit en 1601 en Aragon, connut des heures de gloire dans les années 20 en France. Puis il a été oublié : on ne l'a plus traduit. Les éditions Champ libre avaient, il y a quelques années, publié l'Homme de cour, le Héros et l'Homme universel dans

Mais on ne pouvait lire encore PAgudeza y arte de ingenio : Art et figures de l'esprit, ce traité du style, avec « des pointes » où le fascinant jésuite déploie en même temps son génie baroque et sou talent aphoristique. La traduction que Benito Pele-grin publie an Senii livre an public français une relecture de ce grand livre.

# Un jésuite paradoxal

OMMENT faire le portrait d'un jésuite discret et paradoral, amateur de masques, parfait penseur de l'habileté et de la réussite, et qui eut les pires emmis avec ceux qu'il appelant ses « paràtres », les hauts dignitaires de l'ordre de Saint-Ignace?

On ne sait rien de Baltasar Gracian jusqu'à ses trente six-aus, sinon qu'il fut un bon-élève des soldats de ésus, qu'il devint Père, et créa une chaire de casnistique, cet art de la direction souple des consciences. Né en 1601 dans le royaume d'Aragon, il ne quitta sa terre qu'une fois, pour se rendre à Madrid : il avait des espoirs politiques. C'est de 1637 que date son premier livre, le Héros, un art d'être supérieur, avec quelques règles de prudence », qu'il dèdie au roi Philippe III. En 1640, paraît le Politique, en 1642, Art et sigures de l'esprit: en 1646, l'Homme universel et en 1647. l'Homme de cour. Rien de très religieux dans tout cela, et sûrement déjà il irrite. Il ne demande jamais d'autorisation pour publier et signe d'un pseudonyme transparent – Lorenzo Gracian, – des ouvrages qui lui semblent peut-être ne pes relever de la compétence du général des Jésuites. Pourtant, si l'on en croit son exégète Benito Pelegrin, Gracian ne fait que pratiquer, d'une manière personnelle, et en écrivain,

il essaie de concilier le surmoi religieux et les aspirations vitales. On l'a dit amoral, esprit fort, athée ou moraliste, pessimiste ou romantique. Tant de jugements contradictoires s'annulent, mais ils diquent la complexité de l'œuvre et de l'homme. C'est un écrivain dont les démêlés avec son ordre souignent encore la modernité.

les mouvements de l'âme humaine;

Ses emnis venaient de ce qu'il était trop brillant ; de ce qu'il restait sidèle à qui tombait en disgrâce, comme ce vice-roi d'Aragon dont il était le confesseur et qui fut com-promis et déchu. Il écrivait trop de lettres, trop de dédicaces, il s'achetait des livres et surveillait les rentrées de fonds occasionnées par ses publications, oubliant un peu ses vœux de pauvreté. Il s'occupait de l'enfant d'un sien ami, jésuite lui aussi. Etrange cynique. Lui qui disait « connaître les fortunés pour s'en servir, et les malheureux pour les fuir. »

### Un sens très moderne de la liberté

Les vrais problèmes commencent en 1651, quand il public le premier tome du Criticon, un énorme roman que Schopenhauer tiendra pour le plus grand roman allégorique de tous les temps. Les « parêtres » lui interdisent de continuer. Il brave la empête; le deuxième tome sort en 1653. Et la situation se tend. Pour se faire pardonner peut-être; Gracian écrit son premier et unique ouvrage religieux, un Art de communier, signé de son nom, et précédé d'une énignatique préface où il indique qu'il s'agit là d'un ouvrage entrepris à un moment où (sa) vie était en

Mais bientôt paraît le troisième tome du Criticon, qui entraîne la déchéance de son ameur, relégué dens une maison de la Compagnie.

rétabli dans sa charge, et il menrt. On est en 1658.

"- Il a défendu sa vérité d'écrivain sous l'uniforme du jésuite, dit Benito Pelegrin. Quelle était cette vérité? « D'abord, un style », explique-t-il. Héritier de Gongora,

privé de sa chaire, mis au pain et à Gracian appartient aux deux tradi-l'eau. Trois mois plus tard, il est tions baroques, l'excessive et l'énigtions barognes, l'excessive et l'énigmatique, et possède un sens très moderne de la liberté. « Vous êtes libre de vous damner, ou de vous sauver .... Dans le cas de Baltasar Gracian, le salut, c'était l'écriture.

GENEVIÈVE BRISAC.

# Une redécouverte «baroque» de l'«Agudeza»

de la rhétorique UISQUE l'on s'est interrogé partout sur les moyens de gouverner et les façons de er on de feindre, l'Homme de cour a été souvent traduit et toujours réédité. Le dernier « retour » de Gracian en France coincidait d'ailleurs avec l'apparition de Simon Leys (1) ; il préludait au recul du sme à la chinoise, comme si, des siècles après leur reconnaissance réciproque, la finesse extrême-



Illustration de la réédition de L'Homme de cour aux éditions

orientale et la subtilité des jésuites avaient pu agir ensemble sur les idées et sur la morale. Agudeza y arte de ingenio, au

Champ libre.

contraire, ne fut, jusqu'à aujourd'hui, jamais traduit dans ancune langue. Ceux qui ont ouvert ce légendaire traité des « pointes », ce récit des aventures de la rhétori-que, savent pourquoi. On imagine aussitôt un imprenable labyrinthe, hérissé de pièges, qui ferait aussi la théorie de ses détours et de ses embûches. L'esprit s'y contemple rait lui-même, en train de se perdre et de s'y retrouver. A sa dernière page brille le « soleil de l'intelligence » où tout se confond et se consume, mais, pour l'atteindre, il faudrait d'abord saisir la beauté de ses perspectives, démêter la com-plexité de ses enfilades de miroirs truqués, orientés en spirale autour d'une colonne invisible, omnipré-sente. Il fandrait aller ensuite de la prolixité de ses ornements à l'économie de ses maximes, en épouser les contraires, selon une herméneutique

récurrente et infinie. Le «gongorisme», où Gracian prend bon nombre de ses exemples et qui est passé dans son style, a délié les traducteurs les mieux

Les aventures armés. Ses emprunts à la poésie latine (Martial), transposée en espagnol, on portugaise (Camoens), fournissent des figures et des effets également déroutants. L'Agudeza, pour être comprise, exige une bonne connaissance de Platon, d'Aristote et des exégètes médiévaux, mais aussi que l'on perçoive son insolente nouveauté : Gracian, en multipliant les néologismes et les rapprochements mattendus, ne cache pas ses ambitions d'oracle (poète) ni de guide (pédagogue). L'élève, avant de se lancer à ses trousses, a besoin de quelques notions de casuistique et de scolastique. Il peut réviser les termes étranges qui correspondent au vertige de la rhétorique; grâce à la congérie, la synectioque on l'oxymoron, familier des tropes, il connaî-tra peut-être une extase presque mystique.

# Réhabilitation du baroquisme

La traduction de l' Agudeza (Art et figures de l'esprit) que propose héroiquement Benito Pelegrin (2) permet-elle d'espérer de telles délices? La présomption de Peleenta une nouvelle mouture de l'Homme de cour, sous le titre affreux de Manuel de poche d'hier pour hommes politiques d'aujourd'hui et quelques outres (3). En reprenant les pro-cédés que Gracian indique dans l'Agudeza, contre les trois traduc teurs « classiques » qu'il accusait d'avoir ignoré la richesse polysémi-que de l'original, Pelegrin voulait imiter le « système de rimes, d'assonances internes, de paranomases et d'allitérations qui donnent un cachet particulier à son style ». Il ne gardait que deux cent vingt-quatre des trois cents aphorismes réunis par Gracian et les disposait à sa guise, afin de mettre en évidence la « plurifocalization morale de Gracian, son sens, très leibnizien,

du multiple ». Cette relecture abusive de l'Homme de cour - préparation à une redéconverte « baroque » de tative plus maligne de réhabilitation du baroquisme, «refoulé» depuis Richelleu en France par les empê-cheurs de jouir. Avec leur apologie de Bernin ou de Leibniz contre Perrault et Descartes, Philippe Sollers et Jean-Marie Benoist datent et dépassent l'a originalité » de Pele-

RAPHAĒL SORIN.

(Lire la suite page [5.]

(1) Aux éditions Champ libre. (2) Les éditions l'Age d'homme pré-parent une édition complète de l'Agu-deza. B. Pelegrin a «allégé» le texte pour sa traduction.

# Vladimir Jankélévitch et le « philosophe des pointes »

volontiers Beltasar Gracian. Et ce depuis des années. Tout en se défendant de le vraiment bien conneître. A entendre perier Jankélévitch du ¿ philosophe des pointes », ainsi qu'il le nomme, on ne peut cependant qu'être frappé par la femiliarité profonde qui le lie à ce mystérieux père jésuite aragonais

mort il y a plus de trois siècles. € Gracian, dit Jankélévitch, c'ast le philosophe des circonstances, de l'occasion. C'est la rapidité du coup d'cail, et le goût de la lenteur. Il prauque un art de précision, comme Simenon, qui ettire le regard sur les circonstances impondérables. Il se et très méchant. Fénelon, s'est Gra-

LADIMIR JANKÉLÉVITCH cite meut dans le monde des choses qui cian réincamé, l'homme de la subtise forment, et s'oppose ainsi à la rigueur un peu sotte de ses contemporains. J'aime étudier, pour moi, le paradoxe. Gracian est un homme de paradoxes, son univers est celui de la

> » Schopenhauer lisait Gracian. Comme le dix septième siècle qui l'a glorifie. La Rochafoucauld n'existerait pas sans lui. Et su tradition, on la retrouve chez Chemfort, chez Vauvenarques, qui sont bien plus importants que tous les métaphysiciens allemands. Ou chez mon cher Fénelon, le cygne de Cambrai, qui était doux

lité, qui vous empêche de tomber dans l'esprit de sérieux, qui vous oblige à vous tenir sur le fil. La beauté du style vous épargne l'épais-SBUT.

> Est-ce que l'abbé Brémond, cet autre jésuite, avait lu Gracian ? Son Histoire du sentiment religieux est imprégnée de l'esprit de finesse gracianesque qui capte les nuences les plus impalpables du cœur et de la raison. Penser l'occasion, la fine pointe de la saison, comme disait les Grecs. tel est leur propos à tous. La vie mēme, yous savez, n'est qu'une occasion assez courte. 3

(Propos recueillis per G. B.)

# le feuilleton

« SOUVENIRS DÉSORDONNÉS », de José Corti

# Au temps des coupe-papier

ACE aux jardins du Luxembourg, entre Odéon et Panthéon, une librairie brune tient vaillamment tête à l'invasion, par les fripiers, des hauts quartiers de l'esprit. A la caisse et au télé-phone veille un vieillard, un Léautaud qui serait bon, Berl en plus rustique encore, des airs de patriarche corse comptant ses sacs de pois cassés au frais d'une cave bastiaise. Cet ermite à l'œil bleu comme la Méditerranée les jours de libetche, c'est José Corticchiato ; Corti pour les intimes, c'est-à-dire la secte des quelques milliers de fanatiques qui ont découvert sous son label frappé d'une rose des vents, les surréalistes, Bachelard, Fourest, Gracq, Mauron ; nen que du rare l'Signe particulier accordé à cette raraté : les textes de chez Corti sont les derniers à nous parvenir enfermés comme des vierges dans les draps de leurs pages non massicotées, exigeant qu'on les conquière coupe-papier à la main. Non par coquetterie rétro, mais par vénération pour la lecture, entendue comme une félicité qui se mérite.

Notre époque n'aime n'en tant que les originaux qui la boudent et les vertueux qui confirment la règle de ses bassesses. On a évidemment supplié cent fois Corti de publier ses Mémoires. Il avait

# par Bertrand Poirot-Delpech

tenu bon jusqu'ici, ayant peu de goût pour les à-côtés de sa passion; et le voità qui craque, pour notre bonheur. Dans ces cahiers remplis, voici vingt ans, de sa fine écriture, il rassemble ses souvenirs sans ordre ni ambition, comme il le fait, dans sa

EULE entorse au principe de la discrétion sur soi : l'évocation du fils unique qu'une imprudence de résistants a jeté, à moins de vinct ens dece le domination de résistants a jeté, à moins de vingt ans, dans le dernier convoi de déportes, en août 1944. Un nom gravé au Parithéon, auprès des héros écrivains que cet enfant revait de rejoindre, c'est tout ce qui reste d'une adoration massacrée qui, jointe à une foi religieuse puissante, forme

Le reste n'est que littérature, ou plutôt amour fou pour elle. Cet amour a une belle histoire. Il naît dès la veille de la Grande Guerre, où Corti va s'illustrer (à sa manière : sans qu'on s'en aperçoive) en manient, avant le coupe-papier, le baïonnette. Comme tous les futurs fous de livres, il a écrit des drames en vers à douze ans. Il a envoyé un poème à Mistral, qui, c'était l'usage, lui a répondu. Mais déjà l'éditeur, en lui, pesait ses propres mérites. Il ne serait jamais un grand, comme Baudelaire, son éblouissement de jeunesse. Mieux vaudrait servir les maîtres que de courir piètrement

derrière eux. Il serait libraire, éditeur ; où est la honte ? Les revues, alors, fleurissaient. Il a monté sa première en 1912. Titre d'un temps où les valeurs ne faisaient pas sourire : Vers l'idéal. Dès 1925, sa libraine de la rue de Clichy diffuse des périodiques ; pas moins de dix-sept en 1930. Plus tard, ce seront plusieurs revues de cinéma. Qui dit revues dit fêtes de l'affinité ; et qui dit souvenirs dit défilé d'amis. Voici le Hongrois Fiser, passionné de Wagner, Baudelaire, Mallarmé, Bergson et Proust ; le Roumain Fondane, philosophe de la conscience malheureuse et qui mourra à Auschwitz en amusant les enfants...

OiCl Gracq, la vedette maison - sinon qu'en l'occurrence le crit d' Au château d'Argol, en septembre 1938, il reconnaît, sous la même encre verte que Breton, un même goût de la phrase ample, nombreuse, accueillante aux incidentes et aux délires domestiqués. Edmond Jaloux, alerté par Breton, vient prendre chez Corti une leçon de surréalisme, et crie à la découverte. Une des œuvres les plus littératurantes du demi-siècle a commencé.

L'homme Gracq n'est pes plus jovial avec son éditeur qu'avec ses élèves du lycée Claude-Bernard. Corti le Méridional se sent un peu frustré par cet abord lisse et sans ouverture, par cette froide courtoisie. Il préfère l'exigence apprivoisée et riante d'un René

Gracq aura l'audience que l'on sait, du meilleur aloi que l'on puisse rêver. Et que serait-il devenu si Corti, manquant de flair ou craignant l'insuccès, avait refusé Argol ? La profession se console de ses légèretés en assurant que les chefs-d'œuvre finissent toujours par voir le jour : Corti n'en est pas du tout certain. La rage d'écrire a ses éclopés de génie, ses suicidés. Il cite Sadeg Hedayat, l'auteur de la Chouette aveugle ; Crevel, bien sûr.

VEC Bachelard, l'intelligence supérieure ne se paie pas en mal de vivre. Le sosie de Marx aime la bonne bouffe, au pire de l'occupation, sans recourir, comme Cocteau et quelques autres, aux restaurants de marché noir. Grâce à Albert Béguin, Corti édite ses quatre titres. Pour la suite, Bachelard ira aux PUF, fort de ce que Corti n'aime pas ligoter ses auteurs et sait ne pas leur en vouloir de la quitter, notoriété faite.

Autres contributions à la petite et à la grande histoire littéraire du demi-siècle : les affaires juteuses de Dali, vues par Bunuel ; le mécénat des Nouilles en faveur du cinéma et des éditions surréalistes. Parmi les amis, certains purs, tels Char, ne dépoivent jamais. Péret, si. Mais Corti ne laisse pas les méfaits enterner ses admira-tions. Assez chrétien pour pardonner, pas assez coglione pour oublier, et trop amoureux des livres pour bouder sa joie !

(Lire la suite page 15.)

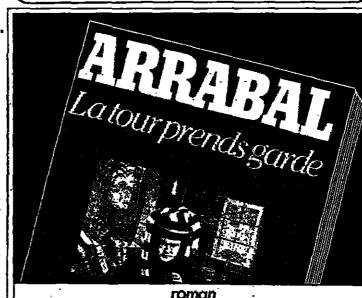

готап

"Roman d'humour? Certes. Roman d'espionnage? Peut-être. Livre impressionnant. Arrabal a semé /

la panique en cours de route." Jeanne Champion/Les Nouvelles Littéraires



# GIACOMO LISIA

expose sur la Côte d'Azur!

Les Agents AIR FRANCE pourront une fois de plus associer bronzage, amusements et découverte culturelle ! ils ont en effet la chance, dans un Village de Vacances de leur Comité d'Entreprise. d'avoir chaque jour sous leurs yeux les œuvres de Giacomo LISIA, peintre italien bien connu des amateurs d'art contemporain. Cette exposition, qui occupera les cimaises de ce Village de Vacances durant tout le mois de JUILLET est ouverte à tous et les organisateurs attendent un nombreux public au Vernissage

qui aura lieu le LUNDI 4 JUILLET à 18 h 30. Village de Vacences du C.C.E. AIR FRANCE GASSIN - 83422 LA CROIX VALMER - (94) 79.60.94



# **Marcel Schneider** Mère Merveille

APOSTROPHES LE 22 JUILLET

"Le roman des mères heureuses et libres, fantasques et romanesques. Mères fortes, mères rayonnantes, allègres."

Patrick Grainville/V.S.D.

(Lire page 18 les articles d'Alain Bosquet et de Tahar Ben Jelloun sur la poésie arabe.)

l'œil voit plus loin

T. B. J.

c'est ainsi que le vent ramène le matin

froid de pleine-lune. Et pourtant il arrive que la terre soit

. .

Nous apprenons la mort de la poétesse liba-ise Nadia Tuéni.

Née à Beyrouth en 1935, Nadia Tuéni écri-

vait en français son pays, sa terre intérieure, et au-delà, un corps meurtri où les mots tombent

per impuissance, par désaspoir. L'été, la mer, la lumière, l'enfance et tant d'eutres melen-

tal unitere, il entaine et talle d'arus interneus sont les repères de cette poésie. Ainsi, pour Nadia; e la mer est un souvenir de vieillesse »; quant à la terre, c'est celle qui a reconnu ses lèvres. Elle, qui allait coexister des années avec la maiadie, écrivait, comme pour demonate la destina de ma exil » el feut suré.

devancer le destin de son exil : « Il faut avoir

mort. » Cette intransigeance devint celle des

hommes de guerre. Le Liban perdait son sang

et mutilait son corps. Nadia nous disait à l'épo-que : « Je reproche aux poètes de nos pays de ne pas réagir à l'événement sur le plan de

l'expression. Ils ne soulèvent pas, ils ne sous-

tendent pas les grands courants de leur pays. Ce décalage prouve que le corps araba est

Des six livres cu'elle a publiés en vinot ans.

citons Juin et les mécréants (Seghers 1968), le Rêveur de terre (Seghers 1975), dans Poèmes pour une histoire (Seghers 1972), elle

Ce sont des vérités aux énormes couleurs

comme un paysage ; il n'y a pas d'ombre sur le soleil

rien n'est plus tendre que la mort. A l'heure des choses de la nuit

La dernière saison

de Nadia Tuéni

la vie littéraire

# Goethe et Freud dans l'Infini

Heinrich Heine avalt eu ce mot fameux : « La Nature voulait voir son propre portrait; elle crés Goethe. » En le paraphrasant, on pourrait écrire : « L'Inconscient vouleit savoir à quoi il nblait; il inventa Fraud. > Goethe, Freud : ils ont tant de choses en commun, nous dit Philippe Boyer, à commencer par le fait qu'ils n'entendent rien à la musique. e L'homme de Weimer s'en prend à la totalité de l'univers, l'homme de Vienne à la singularité du sujet parlant ; l'un fait ceuvre poétique exemplaire, l'autre exemplaire découverte scientifique. >

On ne seurait trop recommander la suite des réflexions de Philippe Boyer intitulées Enigma-tiques Freud et Goethe que publie Philippe Sollers dans le second numéro de la revue l'Infini (Printemps 83. Ed. Denoël, 128 p., 54 F.). On y trouvera également le discours de Freud, inédit en Français, que sa fille Anna prononça à Français, le 28 soût 1930, à l'occasion de la remise du prix Goethe.

La psychanalyse est encora présente dans l'Infini avec des extraits des cahiers de Marie Bonaparte et avec un entretien passionnant d'Elisabeth Roudinesco à propos de ses recherches sur l'histoire du mouvement frau-

Au sommaire de ce même numéro, signalons enfin *La marquise revint à minuit,* de Philippe Muray, Réflexions postmodernes », de Guy Scarpetta, l'Analyse infinie, de Philippe Sollers, Loyola, de Jacques Henric, le Livra, de Pierre Guyotat, Shakespeare in progress : les sonnets, de Marcelin Pleynet, ainsi qu'une fort belle traduction des fragments de l'Enfer, de Dante, par Jacqueline Risset. - ROLAND

# L'œuvre de René Char au crible du savoir

Le premier colloque international René Char vient de se tenir à l'université de Tours. L'œuvre du grand poète n's pas manqué d'exercer son incontestable fascination sur la

crexercer son incomestable tracination sur la plupart des participants, même si cartains d'entre eux ont parfois préféré délaisser le tremplin de l'enthousiasme pour le crible du tremplin de l'enthousissme pour le crible du savoir. Le texte de René Char a subi maintes explorations ferventes. On y a tour à tour discerné une poétique de la décision (M.-A. Caws), de la tension (J.-Y. Debrauille), de la répétition (G. Gelas), voire une « poétique de l'appea » (D. Jeanust) ou de « la trace illuminide la répétition (G. Gelas), voire une « poétique de l'anga » (D. Jaquet) ou de la trace illuminante » (G. Nonnermacher). L'« imaginaire désimagé » du poète « suscité une riche réflexion de Jean Burgos, tendis que Jean Onimus privilégiait la temporalité, et Yvas-Alein Favra, l'image et le sacré dans les derniers requeils de Char. L'incursion dans le thélite » été éstraude (M. Décaudin) trus comme tre a été évoquée (M. Décaudin), tout comme re a ste evoquee (m. Lecaucin), tour comme les rapports avec Heidegger (L-P. Medou et R. Lamboley). Les différents ressorts de le critique ont été essayés, de la thématique à la limpuistique, mais sans entamer l'étonnante infeductibilité de l'ouvre. On s'est enfin penche sur le compagnonnage du poète avec sas « ascendants » (H. Labrusse) ou ses « allés substantiels », les amis peintres (Renée Riese-Hubert, J.-Ch. Gateau).

Une belle exposition de documents, livres. manuscrits et œuvres plestiques a d'ailleurs servi d'utile contrepoint su colloque. Elle fut inaugurée — comme il se doit pour René Cher

- sous la foudre. Les actes du colloque (trente-deux commu-

nications où l'on trouvera encore les signatures de Raymond Jean Daniel Oster, J.-Cl. Margolin, etc.) feront l'objet d'un substantiel numéro spécial de la revue Sud (52, rue Seinte, 13100 Marseille), à paraître en mars 1984.

# en poche

# Les matins de Jean Giraudoux

· Il a vingt-cinq ans et il écrit pour rire. Que ferait-il d'autre après avoir raté l'agrégation d'allemand et s'être diverti une année à Harvard ? Demain, il cédera aux conseils de son ami Paul Morand, qui le presse de préparer le concours des affaires étrangères. Mais la camière peut attendre, pas la jeunesse ! De 1908 à 1911, Jean Giraudoux se dissipe donc, égrenant ses contes (dans le Matin et dans Paris-Journal), comme le Petit Poucet ses call-

L'heureux garçon I II lui suffit de lancer les mots en l'air pour qu'ils retombent sur leurs pattes, sous la forme de gags, de sketches, de rêves éveillés. Rien dans les mains, rien dans les poches, mais tant d'idées en tête que son canotier à la Harold Lloyd en perd l'équilibre. Parfois, le résultat déçoit l'auteur, qui ne daigne pas le signer de son nom. Vaine précaution, le lecteur ne s'y prompe pas, qui reconnaît le maître au détour d'une phrase Vovez ce célibataire à qui des lettres anonymes signalent son invraisemblable déshonneur conjugal. Bravant le sort, il se marie et découvre que « les énigmes du passé prennent, quand vient le malheur, une vérité rétrospective ». Suivez l'enquête de Sherlock Holmes qui cueille un cheveu suspect sur l'épaule de l'amant de sa femme, l'étale sur la table, l'examine à la loupe, au vif désarroi du coupable pour qui e ce cheveu samble encore plus long mort que vivant ». Faites un bout de conduite aux côtés du persécuté de la malchance « qui se promène dans la vie avec la méfiance et les précautions d'un enfant condamné à porter perpétuellement un costume neuf ». Les personnes défilent en sautillant comme les acteurs d'un film muet, peut-être de René Clair.

« Peu de gens se salueralent s'ils se rencontraient dans la rue », affirme Giraudoux, conscient de l'ignorance où nous tenons notre propre visage. Lui nous invite à sortir de l'ombre, à laisser s'épanouir les velléités cocasses ou héroïques auxquelles nous avons renoncé avec l'âge, à redevenir des enfants. A cette condition, nous retoumerons aux marionnettes, sous la conduite de Laurent Le Sage, professeur préfacier, qui s'exprime exactement comme un contrôleur de poids et mesure

GABRIELLE ROLIN.

\* Les Contes d'un matin, de Jean Girandoux, « Folio » 1439.

# vient de paraître

# Récit

GEORGES PEREC: W ou le souvenir d'enfance. - L'auteur restitue subtilement l'indicible horreur de recourant à un savant montage qui fait alterner fiction et autobiogra-phie. Réédition d'un texte publié en 1975 (Denoël, 220 p., 59 f.)

Lettres étrangères KNUT HAMSUN : Enfants de leur temps. – Dans un domaine du Nordland, une extraordinaire ga-lerie de héros hamsuniens. Tra-

duit du norvégien par Régis Boyer (Calmann-Lévy, 270 p. 79 F). VLADIMIR ORLOV : L'altiste Danilov. - Un musicien engage une lutte servée contre les puissences n'est rien moins que son existence... Traduit du russe par Sve-tlana Delmotte (Acropole, 470 p. 98 F).

JOHN COWPER POWYS: Les Sables de la mer. - Dans une ville de la côte anglaise, en 1912, l'histoire d'Adam Skald, le caboteur sur fond de mer qui « ne laissait pas entamer son individualité ». Traduit de l'anglais par Marie Canavaggia (Christian Bourgois, 510 p. 100 f).

R.K. NARAYAN : Swami et ses amis - Le premier roman d'un grand-écrivain indien admiré par Updike et Henry Miller, découvert par Graham Creene. Traduit de l'an-glais par Anne-Cécile Padoux (Acropole, 220 p. 69 F).

# Histoire littéraire

PASCAL FOUCHÉ: Au Sans-Pareil, - L'étude d'une maison d'édition fondée par René Hilsum en 1919 pour soutenir le mouvement surréaliste naissant, à partir de sa production et de documents (Bibliothèque de littérature francaise contemporaine, Université Paris-VII, 2, place Jussieu, 75005 Paris. Un album de 446 p., 150 F.)

# Document

STEFAN WYSZYNSKI: Notes de prison. - Le cardinal Wyszynski, primat de Pologne, fut emprisonné, par le gouvernement de son pays, de 1953 à 1956. Ces Notes de *prison* qu'il écrivit alors ne furent pas publiées de son vivant. Le cardinal y livrait ses réflexions sur l'avenir de la Pologne, sur le rôle de l'Eglise dans un système communiste et sur les mécanismes du pouvoir totalitaire, qui s'avèrent aujourd'hui prophétiques (Cerf, 306 p., 75 F.)

# Spiritualité

PAUL TOINET : Luther en lui-même. - Une approche moderne des thèses de Luther inspirée par la cause de l'œcuménisme (Fac éditions, 30, rue Madame, 75006 Paris, 182 p., 78 F.)

# Essais

PAUL MATTICK: le Marxisme hier, aujourd'hui et demain. – Un recueil d'articles sur le marxisme qui illustre la pensée d'un commu-niste des conseils ouvriers. Préseptation de Claude Orsoni. Biographie de Michaël Buckmiller (Spertacus, 156 p., 45 F.)

PIERRE DAC ET FRANCIS BLAN-CHE: le Parti d'en rire. - Un montage des meilleurs passages des émissions de P. Dac et F. Blanche, réalisé par leur compère Pierre Arnaud de Chassy-Poulay. Des Aveux spontanés en Broncho-Pulmonie » aux » Fumeries clau-destines de jambon », se mêlent gags et dérapage verbal (Le Cherche-Midi Editeur, 264 P.,

# terd ne

• LE PRIX MARCEL-PROUST : été décerné à Jean Delay, de l'Acadés française, pour sen re mère (Gallimard).

• LE IV- FESTIVAL DE POÈSIE DE SENS se déroulera du 1º juillet au 3 juillet. Parmi les nombrouses manifes-3 juillet. Parmi les nombremes manifes-tations prévues, notons la tenue d'un col-leque le 2 juillet (de 10 h 30 à 18 heures, dans la saile du district) consacré au grand poète polonais Cyprian Norwid (1821-1883) sous le patronage du Pen-Cub et d'Obsidiane et nous la direction de Christophe Jezewski.

de Christophe Jezewaki.

O PRÉCISIONS: A propos de « Walter Benjamin à Paris » (dans le Monde des livres du 24 juin), nous avons omis, dans la liste des livres disponibles en français: Charles Bandelaire, m poète jyrique à l'apogée du capitalisme. Traduit par Jenn Lacosta (Petite Bibliothèque Payot, 1982).

Le Journal de Moncou surs folitique de

Le Journal de Moscou aux éditi l'Arche est traduit par Jean-François Poirier.

# au fil des lectures

Récits.

# LES ENFANTS **DE LA MÉDITERRANÉE**

Les mille et une histoires qui compo-sent le livre de Georges Walter évo-quent toute la Méditerranée. Elles évoquent l'histoire, les mythes, la poésie et, surtout, les innombrables voyages des peuples qui habitent ses rivages.

« Si la mer pouvait conserver les sil-lages des navires depuis les premiers voyages des Phéniciens, quel écheveau inextriable ils dessineraient sur la Méditerranée / ., écrit l'auteur. Il considère que ce va-et-vient permanent de soldats, d'esclaves, de marchands a tissé des liens indéfectibles entre les peuples riverains. Il nous dit qu'à force de se rendre visite ils sont un peu par-

tout chez eux. Georges Walter note que les frères Barberousse étaient originaires de Lesbos, que le même code de l'honneur est en vigueur dans hien des régions, que les lois de l'hospitalité sont un peu partout les mêmes. Il trace une foule de postraite hauts en couleur : celui de Champollion, qui avait appris douze langues avant de s'attaquer aux hiéroglyphes, d'Esope, de Spartacus, de saint Vincent de Paul... En lisant ce livre fort divertissant, on découvre notamment qu'Hercule avait du goût pour les jeunes gens, et que l'on pouvait appren-dre le turc en deux semaines, comme le fit Schliemann, l'archéologue qui avrit le site de Troie.

VASSILIS ALEXAKIS. \* MILLE ET UNE HISTOIRES DE MEDITERRANEE, de Georges Walter, édit. J.-C- Lattès - Radio Monte-Carlo, 280 p., 70 F.

# Histoire\_

# UN ROI IDÉALISTE

Le roi Saint-Louis occupe depuis la fin du dix-huitième siècle une place de choix dans la mythologie nationale, aux côtés de Verringétorix, Charlemagne (que les Allemands nous disputent), leanne d'Are, et quelques autres : à notre époque de destruction de mythes, Jean Richard, professeur à l'université de Dijon, démontre dans une fort importante biographie que cette réputation n'est pas usurpée.

pas usurpée.

Louis IX a de qui tenir : fils de
Louis VIII Cœur de Lion et de Blanche de Castille (femme à la forte poigne s'il en fut i), il hérite d'un royaume riche et relativement paisi-he.

Législatsur infatigable, ne dédai-gnant pas d'agrandir son domaine, initiateur de deux croisades peu glo-rieuses, monarque profondément pieux qui vécut en strict respect de l'Evangile, justicier à la main lourde, Saint-Louis est tout cela. Sa plus grande originalité est ailleurs : il se considère avant tout comme l'arbitre suprême qui tranche toutes les que-relles, grandes et petites, en jugeant suprème qui tranche toutes les quarelles, grandes et petices, en jugeant
les faits sans se préoccuper de l'origine des plaignants. Roi féodal, profondément attaché à ses harons et
soucieux de préserver l'organisation
de son royaume, Saint-Louis dépasse
la féodalité et la nie quand il donne
raison à un ennemi dans son droit
aux dépens d'un ami qui a tort. Nouveauné aberrante que ses successeurs
se hâteront d'oublier.

ALEXIS LECAYE.

ALEXIS LECAYE \* SAINT-LOUIS, de Jean Ri-chard, Fayard, 638 pages, 129 F.

# Ecrits intimes L'APPROCHE DU NEANT DE MICHEL CAMUS

Michel Camus, qui fur, il y a quel-ques années, l'animateur d'un nu-méro remarqué de la revue Obliques sur le marquis de Sade, nous invite, aujourd'hui, à partager quelques-uns de ses secrets.

See Paraphrases hérétiques ont le grâce d'un journal intime éclaté. L'auteur ne cherche pes à dissimuler L'influence qu'exercent sur en démar-che, les théories mystiques et pan-théistes de maître Eckart, le philoso-phe allemand du quatorxième siècle, en qui il pressent un penseur habité par l'« infinité du négatif ». L'approche du néant guide les ré-flexions de Michel Camus, qui n'en

flexions de Michel Camus, qui n'en finit pas de s'interroger sur les di-lemmes de l'« homme intérieur ». Certaines de ses maximes emportent la conviction mais d'autres se per-dent dans le dédale d'un herméname guindé qui ternit une évidente sincé-rité.

a La seule fin du détachement dans la vie, c'est la mort de soi et la mort du monde », écrit cet homme habité par le doute qui sait que « le noyant qui cesse d'être ému devient evengle ». Il manque à ce livre les étincelles d'humour qui lui auraient seus doute permis d'échapper au carcan moral qui l'emprisoane et restreint sa portée.

PIERRE DRACHE INF.

PIERRE DRACHEINE \* PARAPHRASES HÉRÉTIQUES, ! Michel Canus. Ed. Lettres vives, rue Beautreillis, 75804 Paris, 64 p.,



١, '



# René Char Mayoir

un sammatuma! Rene Char programa da Tunio. ky labora is a tras armidia designation factoristics and in panta, manus er terring panta, profess delarion le Administration from the cribble du Rand Char a subi mointes pen On y a tour a tour istique de la decision a tensam (d. y. Dubraulle). 300001, vome una a abertique well ou do a to true illume ignation). ( a maginging Bata a BribCito ram tiche Burgon tarata dua Jean ta tamparalite, of Yeasmi fit to macre dans ins der me L'incursion dans le thea-M. Décaudin! Tout comme Haideguer in P. Mindou et différents ressorts de la cre de, de la thématique à la linis antamer i etomounte mé inne On sinst entill penché enage du pronto uvec ses L. Labrusse) ou ses e allies BITHE HEUTING IRANIC RIESE

lettion de documents, livres, eyres pleetiques a d'ailleurs powers are collection the fut and a se dont pour Rene Char

elloque (trento deux commo-Prounds ancore les regnatures ri Daniel Oster, J. Cl. Margo-**Dispit of the State and the Dispite** trine Suit (62 tue Sante.

# Mistuire litteraire

CALIFORNIE - 4th Natio-Pared L'espès d'une marson d'edition mble par Kene Hilbara in 1919 hair madestate le orenavement sur la latter maintaint, in continue to the Biblion begger ife fetternt gie frat. Bieb gegtenftent neben bemerte. neighbl. 2 place however. That is nein. Die afferen de 436 p. 1503 r.

WAN HANDARD SOUL & - Le l'actione Wisconski, Minne de Pologos, é e cogo Marke for his process consists of the 瞬節 (数 1955年) しゅうか たいかん former and discount with the Contract put publices de mes como lecat dingi e labor na color con Estempse de la Palogue a relevale de l'Eglise dans un consulcion. Manuale of any he there .. Physical Linguistaire du accient supports have prophety per service 10 to 10 f f

# Sphitusliti

444 TOTAL TATABLE OF SUME · Due approche des con certhing de Ludier conjuce pri la engue de l'organisation de la cité Length, Mil. true Madanie Could Page, 182 pt. 193

# nami:

ACL MATTER of Various late stagestel has at sense marel d'arte les suit et mart, d'e the spinster or became of the contract many then entitled in the state of the state think de kanade desart lauta phie de Marati Banka Department, \$744 (- 3 - 5 - 1

| Immous NERRY THE TO THE PROPERTY OF THE talk in Paris are the said Susmer de C. Charles Lange rialist per hat the large Aspend de treses toures des # Appear epinishe Falmont a mis a lament a far Anneterior de preside goge at desapres seeing ife

with ball transfer own sta the second & John Jacks, de l'Acadenie Bredgalen, piper min freibat in bauton. wir its fixther or popul mire Landinard Eff all to desmiera de l' juilet et Figure les mantereurs manifes Series privates, sessions in trace of or sal-Some to a pattern de 10 h h a la brutte for mergin in Gertifes, Sintegese in grand make polemate I spran de fer falls 4883 man le pafferage de fer falls 4883 man le pafferage de fer falls and de bester Che et Chandless et sont le directes de Chestone le grouds \* PRECISION & proper of Walter Marjania d Paris . dam f.

how he Main le cont

the fee lives do 14 years and store Product des deun Lacanty Prote Biblio La general de Liene unt aut retiliere de dispet Pales, 1982:

P.Arr. to the traduct pair J. ar. J. ar. Page 10

# lettres étrangères

# Fascinant Baltasar Gracián

# Une redécouverte «baroque» de l'«Agudeza»

(Suite de la page 13.)

On assiste ici à une fin de « charge théorique » confuse qui, sur un champ de bataille vide, déserté par les brigades d'idéologues, veut donner l'illusion du mouvement. Alors, toutes les drôleries sont permises: dans sa longue Introduc-tion, Pelegrin laisse même entendre

# Bibliographie

MANUEL DE POCHE D'HIER POUR HOMMES POLITI-QUES D'AUJOURD'HUI (Oracalo Manual y Arte de pra-dencia.), traduction, introduction et notes de Benito Pelegrin. Edi-tions Libres-Haffler.

tions Libres-Haffler.

ART ET FIGURES DE L'ES-PRIT, traduction, introduction et notes de Renito Pelegrin. Edi-L'HOMME DE COUR (Oraculo Massal), traduction d'Amelot de la Roussaye (1684). Editions Champ libre.

LE HEROS, traduction de Joseph de Courbeville (1725). Editions Champ libre. L'HOMME UNIVERSEL, traduction de Joseph de Courbeville (1723). Ed. Plasma.

que Jean Ricardou pourrait être l'une des réincarnations de Gracian! « Que peut être une vie qui com-

qui la donne et des pleurs de l'en-fant qui la reçoit? . A cette ques-tion posée par Gracian dans son Criticon, l' Agudeza apporte, au-delà de son effarante complexité et de l'éloignement de set exemples, non pas la réponse mais des moyens de répondre que chaque homme, animé par le désir de perfection, se doit de passer sa vie à améliorer et a ver-lier. On peur, sirtout dans la traduc-tion, rechigner à lire les quarante-consecutés, aux sept chapitres consacrés aux différentes «figures de l'esprit» — «Par disparité», «Par exagéra-tion», «Par énigme», etc. Cette souffrance fait sans doute partie du plaisir que l'on a à commencer l'explaisir que l'on a à commencer l'ex-ploration des voies ténébreuses et claires de l'intelligence. Gracian a mis au point une « machine à recer-veler ». On comprend pourquoi ses maîtres l'ont persécuté. Derrière cette poursuite de l'« acuité », de la finesse et de la beauté du style, une facon de vivre commenceit à maître façon de vivre commençait à naître. Elle ne ressemble à rien de ce qui

RAPHAËL SORIN.

\* ART ET FIGURES DE L'ESPRIT, de Baltasar Gracian, traduction, introduction et notes de Benito Pelegrin. Editions du Seuil, 363 pages, 130 F.

s'enseigne autour de nous. Perdu

dans un repli du temps, entre les sentences de Sénèque et les subti-

lités de Pline, elle a été miraculeuse

# le feuilleton

# Au temps des coupe-papier

(Suite de la page 13.)

Moralisateur, l'homme à la rose des vents ? Un brin. Mais plutôt goguenard qu'indigné, devant les coquineries du temps. Ainsi des lauriers littéraires. Bien avant le refus du Goncourt 1951 par Gracq pour le Rivage des Syrtes, il avait nargué l'institution en créent un prix bidon, le prix Rabelais, décerné, entre autres, par le champion cycliste Pélissier. Cet éternel étudiant croit aux farces qui déshabilient les habites. Pour lui, ce ne sont pas seulement les jurys qui faussent le jeu et le goût : ce sont les mœurs publicitaires en général, l'industrie de la retape qui ravale la littérature à l'état de lessive, les ventes où l'écrivain, flanque de vedettes, tient A 500 (1) (2)

I L y a des coquineres plus pendables : celles auxquelles les auteurs se laissent entraîner par aveuglement politique. Corti In a pas oublié comment, à cause d'une boutade contre Aragon, Eluard lui a refusé un texte sur son fils disparu. Ce qui ne l'a pas empêché, lui Corti, d'assister aux obsèques du poète communiste, condition suffisante, soft dit en passant, pour interdire d'Amérique, au temps du maccarthysme, des penseurs aussi peu marxistes que Béguin ou Gabriel Marcel !

Le personnage principal de ces Souvenirs, c'est sans doute... le quartier Latin. Après la rue de Clichy et le petit monde interlope du Casino de Paris, le Boul'Mich' des années 40 respirait encore la bohème selon Murger. Des vaches pâturaient rue Saint-Jacques. Moins crispés sur leur petit pécule de gloriole, les artistes gardaient du temps pour l'ironie sur soi et la chaleur.

ORTI ne se défend pas des naïvetés générauses qui ont marqué sa génération. Il prend le risque du ridicule en suggérant que Simone de Beauvoir se serait sentie moins « flouée » si elle avait conservé se toi d'enfant... et consenti à la matemité. De même, le malheur et le silence de Breton seraient venus de ce qu'il croyait en Dieu sans le dire ou sans se l'avouer... Pauvre Breton I Ses violences « m'ont gâté l'homme », dit joliment

Léautaud marchait à la rancœur myope : Corti en est l'exact provisoirement au change. Tant pis si l'idée de « la Pléiade », qu'il revendique, a profité à d'autres ! La modestie de sa vie, en argent et en gloire, il s'en vante, riche des joies de la découverte pionnière et de celles du cœur. « Les pieds dans le plat et la tête dans la vitrine », disait Crevel, dont Corti a admirablement senti venir la fin, du dedans : « La mort faisait le trottoir devant sa porte et l'avait longtemps aguiché au passage. » Tous les vrais croyants de la littérature auront à cosur de lire

ces Souverirs désordonnés. Il fait bon savoir que, quelque part au flanc de la montagne Sainte-Geneviève, un homme de foi, de ses longues mains pâles, protège la flamme de nos rêves.

BERTRAND POIROT-DELPECH.

\* SOUVENIRS DÉSORDONNÉS (....-1965), de José Certi, L'Errairie José Corti, 236 pages, 85 francs.

# mon père, des gosses z ZOZO POULBOT

### POULBOT « mon père des gosses >

Ce fivre est le pre-

mier édité sur ce grand artiste. C'est un recueil d'anecdotes, de souvenirs, plein de vie, plein de sincéritá. B a été écrit par sa fille, qui a vécu plus de trente ans auprès de lui. Les jaunes découvriront un grand personnacê. les anciens y retrouveront les images de leur propre jeunesse.

Comment of the Commen

En vente en librairie. Ed. ASTRID 47, rue de Cléry - 75002 PARIS

# Négligence?

annoncent comme la pre-mière traduction francaise de l' Agudeza y Arte de In-genio, de Baltesar Gracian, n'est pas la traduction intégrale de l'œuvre, Rien ne le mentionne, ni sur la couverture ni dans les premières pages du livre. Il faut at-tendre la page 85 de l'introductaxique la page 85 de l'introduc-tion pour que le traducteur, Benito Pelegrin, précise son pro-jet : « Dans l'impossibilité de conserver la totalité des exemples, écrit-il, il m'a paru sage de suivre la pramière version pour me guider dans l'élagage néces-saire de ce livre. Précisons que ces coupures ne portent en rien préjudice à l'analyse du jésuite, dont je respecte le strict déroulement, me contentant de suppri-mer les compliments, parfois fort mer les companents, parrois fort longs, à de grands personnages, révisence habituelle à l'époque lorsqu'il est fait mention de célé-brités artistiques ou politiques. l'en conserve certains pour don-ner malgré tout l'image particu-lière du livre (...). Les coupures

exemples superfétatoires. > Le projet du Seuil et de Benito Pelegrin, « ne pas faire une édi-tion savante », « donner au pu-blic quelque chose qui solt lisi-ble », « toucher un public plus large que celui des spécia-listes », était certainement déistes », était certainement dé-fendable. Encore eût-il fallu l'an-noncer d'emblée et peut-être expliquer plus clairement, à la fois les coupures et le parti pris de traduire la deuxième version 11648) tout en pièrent la pre-(1648) tout en suivant la pre-mière (1642) pour l'« élagage

ścessaire ». L'éditeur comme l'auteur affirment que ces silences ne sont en rien liés à la parution - qu'ils assurent ignorer — d'une traduc-tion intégrale de l'Agudezs aux éditions L'Age d'homme à l'au-tomne, par Michèle Gendreau et Pierre Laurens, préfacée par Marc Fumaroli. Mais, pour éviter tout malentendu, on eut gagné à faire l'économie de cette présen-tation trop elliptique du travail de





Françoise XENAKIS/Le Matin

"Ce qui est fort, et beau, et rare, dans Clavel, c'est ce sens de la nature. Il a alors une énorme stature d'écrivain." Françoise XENAKIS/Le Matin

"Une des plus belles sagas inspirées par le Grand Nord". André BRINCOURT/Le Figaro

"C'est du très bon Clavel. Et du vrai roman populaire." Noëlie LORIOT/L'Express

une rosière, carré comme un forgeron, malin comme un notaire, chaleureux comme un curé, et passionnant comme un écrivain." Pierre LEPAPE/Télérama

"Harricana, roman large, Gionesque parfois, glorifie le Nord lui-même plutôt que ses conquérants, "les hommes d'orgueil et de domination" C'est de la (bonne) littérature." Patrice de PLUNKETT/Le Figaro Magazine

"On pense souvent à Victor Hugo en lisant Harricana - voilà un rude compliment! Clavel semble lui avoir emprunté un certain goût des comparaisons fastueuses, antithétiques, et ce panthéisme dans quoi Giono, lui aussi, se serait reconnu... Il est le seul survivant d'un temps qui ne désespérait pas encore de l'homme." François NOURISSIER, de l'Académie Goncourt

"Bernard Clavel a le bon goût d'aimer les bonnes gens et, ce qui est plus rare encore, le sens de la André WURMSER/L'Humanité

"Quel beau et bon roman qu'Harricana! Seau par toute la poésie qu'il charrie; et bon parce qu'il nous vient d'un écrivain qui n'a jamais laissé se galvauder les mots de fraternité et de générosité. Beau et bon roman, oui, car il a été dicté par le cœur." Henry BONNIER/La Dépêche du Midi`

"Cet écrivain si peu conforme aux poncifs de la mode, raconte en poète, à force d'images très belles et très puissantes, une aventure de vérité, d'humanité, d'amour." "Harricana est un roman populaire, c'est-à-dire

poétique, ensorceleur, plein de la magie de ces vieux récits qui font aimer les hommes." Dominique BONA/Le Quotidien de Paris

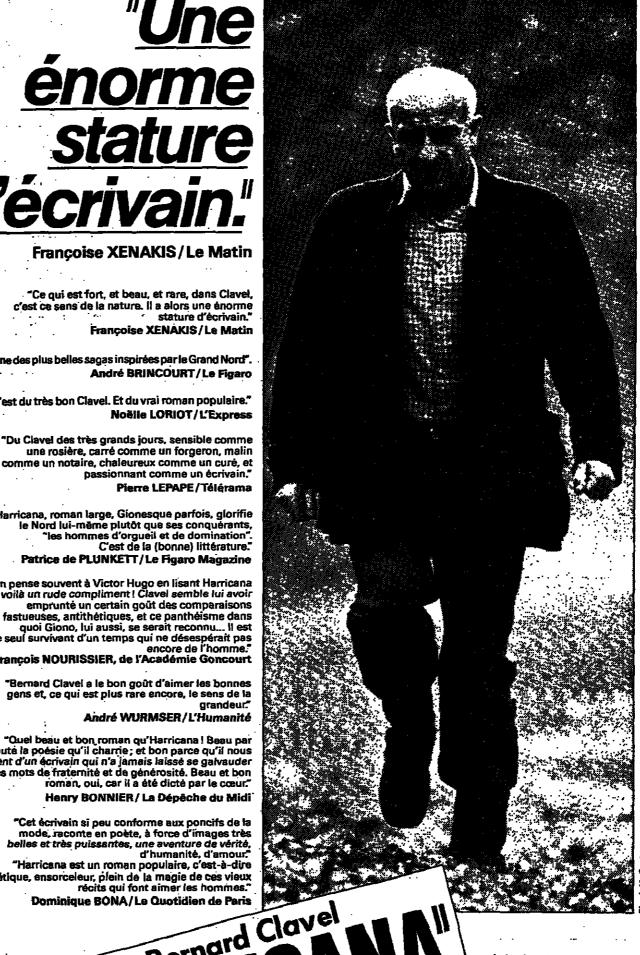

Bernard Clavel

**Albin Michel** 

cial des valeurs de la classe guer-

rière au détriment de toute une « pe-

Le roman de Yoshikawa a été pu-blié à une époque, les années 30, où la société japonaise, surtout celle des

villes, était profondément ébranlée par la modernisation. Il lui fallait à la fois trouver un héros « positif » et glorifier le passé national.

L'attrait qu'exercent aujourd'hui les séries télévisées de samourais du type chanbara (et le roman de Yo-

témoigne de la persistance d'une de-

mande du public pour ce type

d'idéologisation du passé, en l'occur-rence de la période Tokugawa (dix-

occultant aussi bien certains aspects

de ceile-ci que d'autres époques de

l'histoire nationale. Ce discours vul-

garisateur sur la culture japonaise tend en réalité à couper celle-ci de ses sources. Elle devient intempo-

relle et a-historique : des données

culturelles, historiquement datées et

socialement circonscrites à une

classe numériquement mineure,

étant présentées comme la tradition du Japon éternel. On peut penser

que cette fixation sur le passé « my

thifié », comme c'est le cas pour la période Tokugawa, dans la littéra-

ture de masse et dans les produc-tions télévisées, n'est pas étrangère à

la nécessité psychologique de se dé-

convrir un ancrage culturel à une

Dans le cas de l'étranger, le

époque de vacillement des valeurs.

succès aux États-Unis de livres

comme Shogun on comme celui de Musashi ( la traduction du Livre des

cinq anneaux a déjà été vendue à trente mille exemplaires) témoigne de la même appétence du public

pour les stéréotypes mais aussi des fantasmes des Occidentaux sur les

vertus ancestrales des Japonais, tous

supposés nourris de zen, qui seraient

l'« explication » de leurs prouesses économiques. Le Livre des cinq an-

neaux n'a-t-il pas été présenté aux

États-Unis comme un « guide pour la stratégie... des affaires », une sorte de pendant à l'Harvard Busi-

ness School? A quand Musashi an programme de nos écoles de gestion?

★ LA PIERRE ET LE SABRE, de

Eiji Yoshikawa. Traduit (de l'angle par Léo Dilé. Balland, 782 p., 98 F.

PHILIPPE PONS.

science-fiction

Retour aux étoiles

• CAROLYN J. CHERRYH a reçu le Hugo, la plus haute distinction américaine du genre, pour ce gros livre où son talent se

déploie et s'assagit en même temps : Forterasse des Étoiles. Le récit

met en scène avec un luxe de détails inouï et une précision parfois accablante la vie d'un groupe humain, confronté à des problèmes

quotidiens et tragiques, dans une station de l'espace, Pell, et sur une planète, Downbelow, peuplée de primitifs naîfs et un peu conven-

œuvres précédentes de C.J. Cherryh. Plus, car le schématisme des

débuts, l'intrigue à système, sont dépassés par un foisonnement qui

convient bien au sujet. Moins, car un certain sens tragique s'est émoussé et la force émotionnelle diluée... La primitive Lily exprime

dans son langage la philosophie du « retour aux étoiles » des néo-

classiques américains : « Moi vouloir marcher loin, faire nid là-bas...

trouver étoile et aller, » (p. 554). (Forteresse des Étoiles, de C.J. Cherryh, Opta, 560 p., 160 F).

TIQUE », collection du Fleuve noir dont le titre indique le programme,

milliard d'années avant la fin du monde. Arcedi et Boris Strougatski

sont les auteurs soviétiques les plus connus en France. Une bonne

raison à cela : leurs œuvres sont en général très proches de la

science-fiction occidentale. Par exemple : Il est difficile d'être un dieu et Stalker (Ed. Denoël). Leur dernier roman est plus « russe » que les

précédents, puisque le récit se situe dans le milieu des chercheurs

soviétiques de haut niveau. Personnages vivants, typés avec maîtrise, psychologie percutante, dialogues qui sonnent le vrai, humour sous-

acent : c'est un habillage de qualité pour une idée de science-fiction

qui se révèle à la fin du livre originale et forte. Voici une bonne occa-

sion de découvrir la science-fiction soviétique. (Un milliard d'années

avant la fin du monde, d'A. et B. Strougetski, Ed. Fleuve noir,

ieune et brillant écrivain américain, est exactement défini par une

phrase que l'on trouve page 15 : « ils étaient seuls aux frontières de l'univers humain, acculés à l'infini qui ne tolérait pas la contemple-

tion. > Ce pourrait être un manifeste de l'esprit « nouvelle fron-

tière »... Un vieil homme, Matt, apprend la vie et la chasse à un jeune

garçon, Manuel. On croirait du Herningway. Mais les hommes du colonel Lopez, père de Manuel, sont en train de « terraformer » Gany-mède. Les animaux « métaformés », au Q.I. presque humain, courent

sur les rives glacées des rivières d'ammoniaque. La quête du mysté-

rieux Aleph marquera le destin de Manuel. L'auteur de ce roman

d'aventures et d'« apprentissage » traditionnel est un scientifique de renom. Il écrit mieux qu'Asimov, et, s'il acquiert le sens épique de Heinlein, il pourra se poser en héritier des deux grands de l'âge d'or.

• LE CANAL OPHITE, paru en 1977, réédité aujourd'hui per J'ai ki, est le premier roman de John Varley : encore une nouvelle étoile de la science-fiction américaine. Dans ce tivre, dix thèmes au moins s'entrecroisent, saupoudrés d'une bonne centaine d'idées

étonnantes. L'univers du XXVe siècle y est raconté avec un mélange

rare d'invention et de rigueur, sans que le côté humain soit jamais sacrifié. Deux thèmes se détachent, exaltant une action grouillante et

touffue : le contact avec les Extraterrestres et le clonage humain. Ce

dernier est celui qui nous touche le plus. Le duplication totale des stres humains crée des situations neuves, étonnantes. Le lecteur hésite entre le doute et le vertige. Un livre passionnant. (le Canal ophite, de John Varley, Ed. J'ai lu, 256 p., 15 F.)

MICHEL JEURY.

(Contre l'infini, de Gregory Benford, Ed. Denoël, 256 p., 32 F.)

CONTRE L'INFINI, le demier roman de Gregory Benford, un

publient leur cinquième livre qui est aussi le troisièm

192 pages, 15,50 F).

• « LES BEST-SELLERS DE LA SCIENCE-FICTION SOVIÉ-

On trouve dans ce roman à la fois plus et moins que dans les

ptième - dix-neuvième siècles), en

tite tradition » populaire.

# lettres étrangères

# <u>UN GRAND ROMAN JAPONAIS « DE CAPE ET D'ÉPÉE »</u>

# Le samouraï Musashi : un héros positif Meiji a contribué à une « samourai-sation » de la société, c'est-à-dire à l'extension à l'ensemble du corps so-

E la littérature japonaise, le public français ne connaît guère que certains classi-ques (de Tanizaki, Mishima ou Kawabata), quelques « monuments » comme le Dit du Genji et des romans d'auteurs contemporains de re-nommée internationale comme Kobo Abe, Kenzaburo Oe ou Sawako Ariyoshi. Mais il ignore en général le roman populaire. Avec la traduction (de l'anglais) de la Pierre et le Sabre, c'est l'un des sommets du genre qui est mis à sa portée : le roman historique, de 
« cape et d'épée », la saga du héros 
nippon, archétype du samoural pénétré des vertus supposées la quintessence de la japonicité (maîtrise 
de soi, force intérieure acquise dans 
l'autodiscipline du type seu seus l'autodiscipline du type zen, sens éthique et esthétique). En fait, ce type de livre offre en raccourci l'image idéalisée du Japonais que véhiculent les médias tant au Japon qu'à l'étranger.

la Pierre et le Sabre se situe dans la veine de Shogun, et il n'est sans doute pas forfuit que sa traduction aux États-Unis ait suivi la publica-tion du roman de James Clavell. Cette fois l'auteur est japonais. Eifi Yoshikawa (1892-1962) est l'un des masse (taishu saekka) qui a fait

1

U

mois, un dossier consacré à un auteur ou à un mouvement d'idées

JUILLET - AOUT

# LA LITTERATURE ET LA MORT

Gabriel Garcia Marquez, Maurice Blanchot, Yukio Mishima. Georges Bataille, William Faulkner, Franz Kafka, Thomas Mann, Joris-Karl Huysmans,

> Léon Bloy et Charles Baudelaire

ENTRETIEN

Mario Vargas Llosa

# OFFRE SPECIALE

6 numéros : 54 F Cochez sur la liste ci-après les numéros que vous choisissez

☐ Georges Simenon.☐ Graham Greene.

- □ Cette science humaine : la guerre.
- Burroughs, Ginsberg, Keroula Beet Generation. ☐ Marguerite Duras.
- ☐ Georges Duby ☐ Où en est l'histoire.
- Jean Genet par kui-mêma
- Autour de la folie. ☐ Gabriel Garcia Marquez ☐ Le Réveil de l'Islam.
- ☐ Robert Musil.
- Les maladies mortelle de la littérature.
- Les écrivains brésiliens ☐ Berlin, capitale des années 20
- et 80. ☐ 100 ans de critique littéraire

40, rue des Saints-Pères 75007 Paris (France)

son apparition dans l'entredeux-guerres comme l'une des ex-pressions de cette culture populaire, essentiellement urbaine, engendrée par la modernisation. La Pierre et le Sabre parut en feuilleton dans le quotidien Asahi entre 1935 et 1939. Il a connu depuis quatre rééditions (an total cent vingt millions de vo-lumes), a été à l'origine de sept films, et les séries télévisées qui en ont été tirées ne se comptent plus.

### De l'art du sabre à la philosophie zen

L'histoire se situe au début du dix-septième siècle : une époque de mutation profonde pour le Japon. Après plus d'un siècle de guerres féodales, le clan des Tokugawa, ayant établi son contrôle sur l'ensemble du pays, a pris le titre offi-ciel de shogun. La Pierre et le Sabre raconte la vie de Musashi, fils d'un petit seigneur de province devenu samoural sans maître après la fa-meuse bataille de Sékigahara (1600) marquant la victoire des Tongawa sur leurs rivaux.

Après trois ans de retraite dans un temple, Musashi va naître à lui-même, passant de l'état de sabreur sans foi ni loi à celui d'homme maître de soi, tendant, par sa force inté-rieure et l'art du sabre, à atteindre ce « non-substantiel » (muga) du zen. Musashi dut notamment sa célébrité au fait qu'il maniait simultanément deux sabres et pourfendait ses ennemis en un tour de main.

Musashi a vraiment existé : il vécut de 1584 à 1645. Escrimeur, il pratiquait aussi la philosophie, la calligraphie et la peinture. Il publia en outre un traité célèbre sur le maniement du sabre, Gorin no sho (le Livre des cinq anneaux). Mais, en fait, la version romancée de sa vie, et en particulier celle due à Yoshikawa, a éclipsé la vérité historique : aujourd'hui le seul « vrai » Musashi, c'est celui dont les Japonais connaissent les prouesses que lui a atri-buées Yoshikawa, qui, dans bien des cas, a réduit l'histoire au simple plausible. Aventures, romances mélodrama-

tiques, manichéisme sommaire des personnages, sens du devoir et princines moraux ramenés à que poncifs, la saga de Musashi se lit comme un roman d'aventures bien que quelque peu répétitif. Chacun peut y trouver ce qu'il aime : reconstruction colorée de la vie d'une époque et de lieux, comme le Kyoto du début du dix-septième siècle. Mais l'action l'emporte trop souvent sur l'analyse psychologique et le cadre historique est trop schématisé pour qu'on puisse, comme le fait pourtant. O. Reischauer dans l'avant-propos, comparer la Pierre et le Sabre à Autant en emporte le vent. Ni sur le plan de la reconstruction historique, ni du point de vue strictement littéraire, le roman de Yoshikawa ne peut être considéré comme un événement.

### L'idéologisation du passé

C'est en revanche, sociologique ment, un hon exemple de l'univers de représentation dans lequel baigne le Japon contemporain : ce livre vé-hicule en effet les stéréotypes qui sont présentés depuis l'époque Meiji (qui commence en 1868) comme étant la tradition japonaise, c'est-à-dire un corpus de valeurs suppo-sées représenter l'essence du Japon : en réalité, comme l'a montré le célèbre ethnologue de la première moi-tié de ce siècle Kunio Yanagida, du

# Un film sur la vie de Mishima

point de vue idéologique, l'époque

Le réalisateur et producteur américain Francis Ford Coppola, qui était à Tokyo la semaine der nière, a annoncé qu'un film sur la réalisé en co-production

Le film sera dirigé par Paul Schrader (Taxi Driver, American Gigolo, etc.) sur un scénario écrit en collaboration avec Jun Shiragi, critique-traducteur et exécuteur littéraire du Fonds Mishima. Le tournage devrait commencer en février 1984.

Jean HELLEN - «LES SOUVENEES DE L'ONCLE MICHEL - Les étonnements d'un enfant qui découvre la vie et entend parler des grands événements du monde. Traits ou anecdote à chaque page. 250 pages 52,50 F TTC.

En vente : librairie de l'éditeur
-LA PENSÉE
UNIVERSELLE 4, rue Charlemagne, PARIS (4) et à SAINT-ÉTIENNE, librairie PLAINE, 27, av. de la Libération.

# DIX NOUVELLES DE MISHIMA

# Rites d'amour et de mort

ES dix nouvelles groupées ici, admirablement retraduites de l'anglais par Dominique Aury, forment un éventail complet des diverses tendances propres au talent de Mishima. On y retrouvera son humour grinçant (la Perle), son réalisme dramatique (la Mort en été), sa poésie la plus limpide (le Prêtre du temple de Shiga et son amour) et surtout son attirance aiguë de la mort.

Celle-ci règne dès le premier récit, la Mort en été : Tomoko, qui a confié ses deux enfants à sa jeune belle-sœur, Yasue, tandis qu'elle-même fait la sieste, apprend leur tri-ple mort. Ce qui compte le plus dans ce récit, qui pourrait n'être qu'un atroce fait divers, c'est la manière dont Mishima sonde l'évén pour dire ce qui le hante lui-même depuis l'enfance. Après le drame, Tomoko et Masaru décident de concevoir un autre enfant, mais Mishima n'insiste pas sur l'apaisement que peut apporter cette nouvelle vie.

Bien au contraire, l'auteur s'insurge contre l'oabli qui commence à s'infiltrer : « L'oubli attaquait l'organisme comme un microbe invisi-ble » Mishima analyse ici les réactions différentes de l'homme et de la femme devant la mort : « Même volage et léger, un homme est en général plus sentimental qu'une femme. Après la naissance, To-moko exige de retourner au lieu maudit. Une étrange torpeur fascivoluntueuse de Mishima pour tout ce qui se décompose - s'empare de la femme telle une passion froide.

# La volupté suprême

Le malheur se transmue en plaisir face au bonheur possible, loin de cet épanouissement heureux que Miima récuse comme une trahis ses valeurs essentielles. Ce que Tomoko attend an bord des flots meurtriers, c'est qu'ils viennent la réclamer avec son nouvel enfant, mettant ainsi en échec l'envie de vivre du mari; sournoisement dépeinte comme un vouloir médiocre.

La mort consentie - mieux encore, appelée – est aussi le sujet de Patriotisme (1960), nouvelle superbe dont on sait que Mishima avait fait un film, interprétant lui-même le rôle du lieutenant qui commet le rite antique du seppulcu au nom de l'empereur, avant d'être re-

mort. Film sanglant, bouleversant, où Mishima parvient à une étrange prémonition de sa mort future, jouant son rôle, la visière de sa casquette baissée sur un regard absent, voilé, déjà voué à ce suicide qu'il commettra à Tokyo en 1970. Dans le rapport amoureux entre les deux nes gens, la mort joue le rôle d'un ferment intense qui porte les senti-ments à leur comble. L'homme offre sa vie à l'empereur, ou plutôt à un idéal moral et viril, mais ce qui fait également partie de sa mort, c'est ce regard que sa femme porte sur lui. regard empreint d'une compassion

qui confine à la volupté. C'est bien de « rites d'amour et de mort - qu'il s'agit, car Mishima avait confie à son biographe Henry Scott-Stockes: - Une telle muit fut certes la plus heureuse du couple. Aucune ombre de bataille perdue ne plane au-dessus de ce! homme et de cette femme, et ce suicide doulou-reux atteint à la grandeur d'un combat de guerre. De telles pensées furent encouragées chez moi par la lecture de Nietzsche pendant la guerre et par mes affinités avec Ba-taille, ce Nietzsche de l'érotisme... » Tour le récit est marqué par cette hantise : celle d'une mort héroique

Cette notion de partage se retrouve dans le Prêtre du temple de Shiga et son amour : la concubine impériale et le prêtre qui l'aperçoit un jour sont tous deux à la recherche de la perfection. Exédée par l'amour que lui témoignaient les hommes de ce monde-ci, elle rêve d'une « passion située aux frontières de l'impossible ». Mais sa beauté a suscité chez le prêtre, « éclopé qui semble surgi de l'enfer. », quelque chose qui dépasse l'objet de son amour et qui n'a plus besoin d'expression humaine. Finalement le grand-prêtre va plus loin que la femme : « Îl par-vient à cette frontière même de l'oubli où la chair est sur le point de se dissoudre. » Le grand-prêtre a cherché à se libérer de l'illusion; la femme, à se délivrer d'un enfer pos-sible. Dans cet admirable texte où Mishima atteint l'apogée de son talent, on retrouve ce lancinant cres-cendo présent depuis le début du recueil, cette course vers la mort que l'homme et la femme se disputent comme volupté suprême.

# La rivalité des sexes face à la perfection

Onnagata, l'histoire d'un acteur dont le rôle est d'incarner toujours des personnages féminins, ne fait que confirmer cette rivalité des sexes face à la perfection : mais ici le récit est d'un symbolisme exemplaire, c'est au sein d'un même être que le féminin et le masculin s'af-frontent; l'expérience de l'acteur rontent; l'esperience de l'actent comme celle du guerrier, ou du prê-tre, doit être conduite jusqu'au bout au mépris des contingences, de l'ha-bitude et du corps. C'est pourquoi pas un instant, an cours de sa vie quotidienne, Mangiku ne cesse de jouer un rôle de femme, afin de mieux pouvoir l'incarner et se confondre avec l'essence féminine

pien le grand acteur du kabuki, Utaemon, et ce qui le fascinait sans doute chez l'onnagata, c'est le point de rencontre ambigu entre le masque et la vérité : « L'onnagata nait de l'union illégitime du reve et de lu réalité. »

La pièce de théâtre qui paraît en même temps que ces nouvelles, le Palais des fêtes (Rokumeikan), composée en 1956, la même année que le Pavillon d'or, est un drame évoquant des luttes politiques de 1886, mais ce qui frappe surtout le lecteur, c'est le thème cher à Mishima du heurt entre les sentiments d'une banalité vécue et une relation mise à l'abri de la froide réalité humaine ». Il y a dans tous ces textes de Mishima comme une inquiétante équation entre la pureté et l'inhumanité. Aussi fait-il dire à la comtesse, dans le Palais des fêtes : « Cest seulement quand vous chas-sez tout sentiment humain que vous pouvez prétendre à la pureté, la pureté d'un bloc de glace. - Cette pureté n'est-elle pas précisement ce que Mishima lisait sur le visage de la mort quand rêve et réalité coîncident à jamais?

DIANE DE MARGERIE. \* LA MORT EN ÊTÊ, par Yukio Mishima, traduit par Dominique Ausy. Gallimard. « Du monde entier ». 252 p., 68 F. LE PALLAIS DES FETES, par Yukio Mishima, traduit par Georges Neyrand. Gallimard « Le manteau d'Arlequin », 130 p., 42 F.

# tellid

# Ketour en force du culturel

(Suité de la page 13.)

On conçoit que, pour comprendre la culture prise dans une acception aussi large, il faille battre le rappel de toutes les sciences sociales : l'ethnologie, mais aussi l'histoire, la sémiologie, la philosophie, la théologie, le droit...

Ce retour en force du culturel – et du politique dans le culturel - correspond sans doute, a-t-on fait observer, à un déclin de l'économie, après une période d'arrogante hégémonie. ministrée – aussi bien dans les pays développés que dans le tiers-monde – que le dévelop-pement économique ne produit pas toujours sur les sociétés les conséquences attendues et que certaines réalités, considérées comme caduques, font preuve d'une surprenante robustesse. Après tout, n'est-ce pas la « culture populaire » (dans sa forme la plus « archaïque » : religieuse et nationale) qui tient en échec l'Occident (capitaliste et marxiste) en Iran et en Pologne ?

FRÉDÉRIC GAUSSEN.

# Maurice

ziovenec



L'assassin / Gai-l'amour

Deux effrénés, dont les destinées tragiques se sont à un moment rencontrées. Deux romans néanmoins distincts, aussi puissants, aussi envoûtants l'un que l'autre.

Plon



# des livres pour l'été...

Aujourd'hui, Pierre Belfond vous propose:

Il s'agit d'un livre unique... je veux dire d'un livre capital, hors du temps... Aguéev a peut-être bien fait de disparaître. Après avoir tout dit. Un livre peut valoir

ANDRÉ BRINCOURT

C'est un âpre et grand livre que ce "dictando" de souffrance d'un être déchu.

ARNOLD MANDEL (L'Arche)

"Roman avec cocaïne" est un livre âpre et fort, l'autopsie d'un monstre, fascinant de vérité. On est rarement allé aussi loin dans l'autobiographie psychologique...

JEAN-CLAUDE PERRIER (Le Quotidien de Paris)

"Le livre refermé, on sait qu'on a rencontré, avec M. Aguéev, un écrivain complexe et fascinant." NICOLE ZAND

(Le Monde)

"Enfin, la voix d'Aguéev se fait entendre. Est-il mort ou vivant? Peu importe, le voici immortet. Son chef-d'œuvre est sorti du néant."

JEAN-LUC FROMENTAL (Le Nouvel Homme)

"Tombé on ne sait d'où, un livre météorique. Une brûlure de neige carbonique. Une caresse de talc et un froid de couteau. Pour les lecteurs lassés des graisseuses complaisances, voici la nudité, la rayure du diamant."

**ALAIN GARRIC** (Le Magazine littéraire)

"Une œuvre, par delà le temps, nous interpelle. Elle est sauvée matériellement de l'oubli. Il reste à ses lecteurs nouveaux de faire revivre en eux cet étonnant chefd'œuvre."

JEAN CONTRUCCI (Le Provençal-Dimanche)

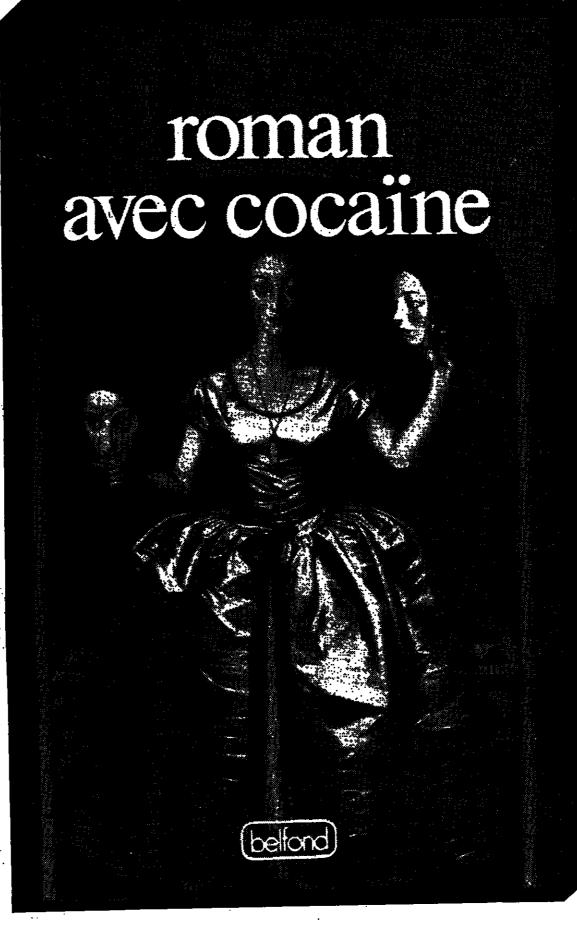

"Roman avec cocaine" est un livre cruel et beau. MICHEL BOUÉ

(L'Humanité-Dimanche)

Roman avec cocaïne, et avec génie.

PIERRE COMBESCOT (Les Nouvelles littéraires) On se doit de dire les mots que tout romancier rêve d'entendre. Aguéev est un génie, son "Roman avec cocaïne" appartient à ces rares livres émouvants et complexes que l'on referme avec la certitude d'avoir suivi ligne à ligne le cours même de la vie.

JEAN-FRANÇOIS FOGEL (Le Point)

"Le livre est à la hauteur des mystères dont il émerge, il porte une angoisse, une espèce de folie furieuse rentrée, qui sont infalsifiables."

FRANÇOIS-OLIVIER ROUSSEAU (Le Matin)

"Aguéev est un écrivain qu'il sera difficile d'oublier. Et son livre pourrait bien être l'événement littéraire de la saison."

**JACQUES BOFFORD** (Radio Suisse Romande)

"Cette scission du vrai et du faux, du jeu et du drame, préside en fait au livre lui-même, donnant une grande force à l'irruption finale de la cocaine."

J.-M. DE MONTRÉMY

(La Croix)

"Ce roman noir, avec poudre blanche, ce galop désespéré de l'autodestruction, cette écriture moite comme l'hallucination..."

> **DOMINIQUE DURAND** (Le Canard enchaîné)

"Roman avec cocaïne" est un livre capital. Un de ces ouvrageslimite, comme "Mars" de Zorn, dans lesquels l'auteur se livre à nu... Aguéev a mis toute sa vie dans un roman. Du coup, il gagne son pari sur l'éternité. Alors qu'il a disparu sans laisser de traces, il nous reste de lui ce "Roman avec cocaïne", chef-d'œuvre sauvé du temps.

JEAN-PIERRE ENARD (V.S.D.)

LA RÉSURRECTION D'UN CHEF-D'OEUVRE LA DÉCOUVERTE D'UN GÉNIE

Mishima comainin Mining metern ihr pupite is each of the transmitter. be continued to east it found ette ambigu surre le masat illégitime du reve et de la bee de theatre um parait en embe one ce nomelles le

Parelling Lor on an drame n des lattes politiques de tan ce qui frappe surtout le cou le theme cher Milu heurt entre le . Soutments analité vésur et une relation

l'aler de la trade realité

de équation entre la pareté et sente. Aussi fantal dire à la

ne, dans le Palais des letes ;

genlement quant your chas-

I sentement humani dan tous

pediendre à la purete la pu-

un blesc de gioce - Cette pu-

mtelle pas precisement ce

mhima lisuri sur le visare de t quand rève et réalité comes-

DIANE DE MARGERIE. A MORT IN 171, par Yuko

and, the monde enter.
All F. LE PALAIS DES

letour en force

du culturel

(Sunt de la pure 11)

**астрым** англ. дете. в

Alle hauten de roppe i on och der e procedures susceptions and the con-

t, midd dissert that we called

indepte la champine la

page of the Part of the Part of the Page 1997

a process a circles immediate

Haltimer - 1965 Sections

pp. demin the gar man of

■ 動物polety the art good to all

**व्यक्तातः रजते**प्रयोगारः । ५०८ वर्षाकाः

Page suggestions of the these

Cores tant arte et de de

were to place our house

Windshife of Borney Co.

Heal on to her habit and the

MILLIE OF MERVING OF THE P.

PREDERIC GAUSSIN

解 医电视性

cultur permitter in a si

delegat le de le

Acyrand Callmard . Le loquin . 130 p., 42 F.

R. Kiennelkant



Gai-l'amour

a quantimore traduling & transportery Dens That's, mess particulate. e Linu den. Lanne.

# poésie arabe

∵,

1.3

# Rapporter les paroles tues

Il est des pays où la poésie précriste au poète. La Syrie et le Libau, l'Irak de Chaker Es-Sayyab et Bayati ou l'Egypte de Higazy et Abdessabour (1) sont de ces pays. En ces lieux, le poète porte sa soli-tede et es compte ité en le place populatir cui par sont de ces pays. En ces lieux, le poète porte sa soli-tude et sa singularité sur la place populaire où, par milliers, les gens viennent l'écouter dire, chanter, déclaner le poème. Lorsque le poète palestinien Ahmed Dalabour s'est « produit » en février dernier à Casablanca, il a attiré une foule nombreuse et impa-tiente; ceux qui n'ont pu trouver place dans la salle de théter out providenté le police a dis intersenie! du théâtre ont manifesté ; la police a du intervenir ! Le poête est, comme le fait remarquer le Libanais

Salah Stétié, « porteur du plus menaçant témoi-gnage : il est l'homme qui ne veut ni ne peut renoncer à l'air vif de la liberté ». En cela, on le considère comme ceini qui « doit » rapporter les paroles tues, les chauts traduits du silence.

Dans son essai les Porteurs de feu, Salah Stétié rappelle, à propos de la poésie arabe, cette réflexiou du critique lhu Rachid, qui vécut à l'époque des Abbassides : « Jadis, les Arabes étalent des errants qui se déplaçaient continuellement, et c'est pourquoi leur poésie commençalt toujours par la commémoration des endroits abandonnes, femons de leur vie passée (2)..» Aujourd'hui, l'errance n'est plus celle des individus mais celle des pays et des villes. Ainsi le Liban ne cesse de partir, et avec lui quelques-uns de ses grands poètes. L'un d'eux, Khalil Hawi, s'est tiré une balle dans la tête lors de l'entrée des Israé-

liens à Beyrouth. Témoin d'une époque de brisare, le Libanais Adonis tourne le dos à l'événement. Il l'entoure de silence. Son poème ne s'inscrit point dans le quotidien, mais dans un espace neuf et très ancien, celui de l'inquiétude et de la métaphysique. Le poète,

d'après Adonis, est celui dont « l'incertitude est in patrie » et « les yeux, innombrables » . « Il marche dans l'abime et a la silbonette du vent. »

(1) Les éditions Sindbad ont publié le Golfe et le Fleuve, d'Es-Sayyab, et Poèmes d'amour des sept portails du monde, de Bayati. Il faut signaler aussi une traduction superbe d'un choix de poèmes de Higazy par J.-E. Bencheikh Terre émeraude (Le Sycomore). (2) Gallimard; Les Essais; 1972.

# Les voix de la terre et du ciel

• Es-Sayyab, Salah Stétié. Andrée Chédid, Hubert Haddad, Jean Amrouche.

A courte vie d'Es-Sayyab, mort en 1963 à l'âge de trente-sept ans, fut un long et douloureux poème errant, à la re-cherche de l'origine essentielle : la mère, la terre du village natal – Djaykour, au sud de l'Irak, - la lumière et l'eau (1).

Cet homme, qui a peu lu, peu voyagé, peu vécu, a donné à la langue arabe certains de ses plus beaux poèmes, intensément chargés de spirituel, de la mémoire du peuple arabe, nourris de mythologie et du religieux dans le sens de l'exaltation de quelques figures mystiques. La langue d'Es-Sayyab, raffinée, tra-vailée comme des mains nues travaillent la terre, directe, cernée de clarté qui devance la poésie, est une langue de rupture et de réconciliation avec les admirables archaïsmes de la pureté et de l'exigence de la langue du Coran. Salah Stétié, qui a traduit ce choix de textes avec le poète irakien Kadhem Jihad, écrit, dans une belle préface, que « la langue d'Es-Sayyab est la plus apte à traduire l'immémorial ». Cet homme, qui était encombré d'un corps malade et mal nourri, a écrit « Je meurs comme les arbres », ou bien « Je suis de mon passé la tombe et lui ma tombe ». « La chanson de la pluie », son poème peutêtre le plus beau, commence ainsi :

Tes deux yeux sont deux palmeraies à l'aurore ou deux balcons dont va s'éloignant

Tes deux yeux, quand ils sourient, les vignes de feuilles se couvrent et dansent les lueurs... comme lunes

On aurait dit au'en leur fond les

l'automne et mort, et naissance, et ténèbre, et

Es-Sayyab se demande, rêvant à Djaykour de quiétude entouré, « Et qui, un jour, ramènera Dieu ici? ». Salah Stétié répond en écho dans l'Etre poupée (2) : « Où es-tu, Dieu torride ? Tes déserts dorment et brillent dans la brume des poumons... - Ce dernier recueil rassemble « une mémoire d'herbe » comme pour composer un « opéra d'ar-bres ». Car la matière est ici nommée : elle est blé, orage, eau, arbre et enfance. Les poèmes tissés par les mots exacts, telle une algèbre pure, s'interpellent à l'insu de la nuit res-

tée illisible et intouchée. Poète de la matière la plus inattendue qui a la fragilité de la brume et de l'écriture, Salah Stétié, un peu comme Lorand Gaspar, arpente l'in-visible des sables. Ce chant nu comme une brûlure fait suite à Inversion de l'arbre et du silence, son précédent livre. Salah Stétié poursuit ainsi, dans une langue dont la pureté rappelle celle de son compa-triote Georges Schéhadé, le long poème d'une terre intérieure, nourricière des saisons difficiles :

Rivage, l'arbre et l'emmêlement í des rives Dans le désordre de l'orage au A cause d'une idée ô dévêtue Avivant l'être en son théâtre

(inapparent L'image s'étant retirée, la parole Livre son blé à des oiseaux : [limpides Volant l'aurore aux gardiens des

On pourrait paraphraser Brame. re cite Andrée Chédid dans Epreuves du vivant (3), et dire que

comme une mer sur qui le soir pro-mène ses paumes : en elle est tié-deur de l'hiver en elle frisson de défigurer le visage de la mort. Les ressources du mot «épreuve» sont immenses. Andrée Chédid en a choisi quelques-unes qui évoquent le visage « aucré dans l'argile », on de-vançant le temps, le mystère – cet « otage des mots » – de la vie, ce pain des songes = ou de la mort,
 cette « graine mûrie ». Andrée Chédid inscrit et efface sur les sables ses incertitudes, son amitié, ses doutes et ses énigmes avec humour et déri-

Enlacés de gel et d'ombre leurs cœurs s'endevillent de la terre.

C'est à l'épreuve du rire que Hubert Haddad livre quelque cinq cents aphorismes (4). C'est un genre difficile qui sait le poids et la qualité du silence. Aucun mot ne pent se permettre de se glisser par mégarde. Hubert Haddad a manqué parfois d'un peu de vigilance. Les mots sont méchants et se vengent quand on les manipule par erreur. Il le dit hui-même : « L'indicible est au bout de la plume, mais ce sont des mots toujours. - Il reste cependant la poésie : « Les saisons ont des masques de charité qui bleuissent sur le catafalque. » On bien : « J'ai tant de sable dans les yeux que je ne vois plus passer les caravanes et que je poursuis mon chemin sans distinguer le sang de mes pieds blessés de la boue des oasis. >

« Il faut découvrir ta lumière, l'orient secret de ton sang », dit Jean Amrouche, grand poète oublié, voix singulière de l'Algérie des blessures. Issu d'une famille kabyle convertie au christianisme, Jean Amrouche a vécu dans le désarroi, ments de l'histoire. Ses textes pu-bliés dans les années 30 sont réédités dit Aimé Césaire, s'appelle poésie. Il fut en quête d'un lan

que comme Ibn Arabi a approché. Car il s'agit, au-delà des cruautés et des mensonges de l'histoire d'être de la poésie. Pour cela, Jean Amrouche traverse par moment le verbe biblique pour s'enraciner dans une terre méditerranéeune acquise depuis des siècles à l'Islam.

Ses Lettres de l'absent sont une douleur vive qui parle de l'enfant or-Il y est souvent question d'amour et de source jaillissante. C'est une sorte de journal de quelqu'un qui a tout perdu et qui se sent riche de « tout ce qui est loin » de son regard ; il attend pour reconquérir l'enfance et le poème nu :

Il est une lie dans la mer (d'ombres, La tête au sein des étoiles, Les pieds emmêlés aux racines de

[la Terre. Ses yeux sont comme les yeux [des oiseaux de soleil, Avec un regard oblique Qui traverse et cerne les objets, Pèse leur matse secrète Contemple leur noyau de miel et

[d'or mêlés, Et les établit avec leur volume [vrai Dans l'univers interne où il est

Où il est celui qui voit en Dieu. TAHAR BEN JELLOUN.

(1) Les Poèmes de Djaykour, de Badr Chaker Es-Sayyab, traduits de l'arabe par Salah Stétié et Kadhem Ji-had; calligraphies de M. Saïd Saggâr; Ed. Le Calligraphe (24, rue Alain-Chartier, Paris); 72 F.

(2) L'Etre Poupée, suivi de Co-lombe aquiline, de Salah Stétié ; Galli-mard ; 138 pages, 85 F. (3) Epreuves du nivant, poèmes d'Andrée Chédid; Flammarion;

108 pages ; 45 F. Hubert Haddad; Ed. Thot; 126 pages;

(5) Cèdres, poèmes (1928-1934), et Etoile secrète, de Jean Amrouche; pré-sentés par Ammar Hamdani; Ed. L'Harmattan, écritures arabes; 106 pages et 108 pages; 42 F le volume.

# Adonis, le messager de l'absolu

DONIS apparaît comme un messager de l'ab-solu, hors du temps et de l'espace, malgré les allusions voilées à l'actualité qui teintent, ci et là, son œuvre de pur et

A ses yeux, il est important de se reporter à la tradition des poètes mystiques. Comme eux, il repense les données psychiques du monde et ne s'abandonne pas à ses passions du moment. Ses Chants de Minyar le Damascène sont d'une profondeur et d'une séduction incomparables. Ce qu'Adonis garde de la poésie arabe classique, c'est la ten-dance à l'intériorité : il procède, comme elle, per images douces et pleines, par rythmes courts, per mots qui savent exploiter toute leur seveur sens jemais verser dans l'éloquence.

Au coin de chaque poème nous attend un proverbe insaisis-sable, qui nous ordonne, en quelque sorte, de prendre en consi-dération non pas le réal, mais le « révable », et de bien réfléchir à la fragilité de la raison. Parfois, le proverbe fait place à la parabole, et nous cédons devant l'exercice du verbe considéré comme une force indépendante de la sagesse qu'elle discense

Ces vertus et ces harmonies ne suffiraient pas à faire d'Adonis l'une des voix contemporaines les plus originales. Il a fait son apprentissage de l'Occident. Il a su assimiler Hölderlin et son alié-

nation, Rilke et sa prière déchi-rée, Rimbaud et sa révolte, Mailarmé et ses sonorités ésotériques. Freud non plus, ni les existentialistes, ne sont loin d'Adonis. Le pourquoi et le comment le tourmentent. Mais il a una manière tout orientale de les aborder : au lieu de se rebeller et d'accuser son époque, il consimatière à extase tranquille. La crise de l'homme est pour lui partie intégrante d'une ascèse libératrice, sans déchirure visible. L'absolu, il est sans doute le seul, de nos jours, à l'accueillir avec les signes d'une grâce et d'un apaisement. Il y a quelques poètes d'envergure dans le monde. Adonis pourrait être le seul poète heureux.

Tu n'as pas le choix

Détruiras-tu alors le visage de et lui dessineras-tu un autre [visage ?

N'y aurait-il pour toi d'autres Choix qu'un chemin de feu ou l'enfer du refus lorsque la Terre deviendra guillotine muette

(oz Dieu ALAIN BOSQUET. \* «CHANTS DE MIHYAR LE DAMASCENE », d'Adonis. Traduit de l'arabe par Anne Wade Minkowski. Éditions Sindbad. 220 pages. 98 F.

# La librairie « Les Arcades » GRANDMAISON

8, rue de Gastiglione - 75001 PARIS

Achète tout bon livre publie et envoie gracieusement son nouveau catalogue : « Choix de livres anciens ou modernes ». (16-1) 260.62.96

# 40 romans de 3 pages pour les vacances



Enfin le tome II ! Après le succès du premier ceschi, Régis Jauffret ou Régis Pineau - aux année consécutive, une sélection de quarante nouvelles parues dans le Monde

Dimanche depuis 1979. A côté de quelques auteurs déjà familiers, Jean-Pierre Andrevon, Mario Benedetti, Michel Grisolia, Roland Jaccard, André Laude, tous les autres sont de nouveaux venus, du mystérieux Agueev — ce Russe du début du siècle dont on ignore jusqu'au nom exact - au prestigieux Graham Greene ; des jeunes débutants - comme Dominique Fran-

JUIN 83 - 100 pages - 25 F

recueil, le Monde publie, pour la deuxième spécialistes incontestés du genre que sont Christiane Baroche, Andrée Chedid, Jacques Chessex, Roger Grenier, Maurice Pons ou Suzanne Prou; et d'autres voix, venant d'horizons moins célébrés par les médias, se font entendre, comme celles du Yougoslave Zivko Cingo, du Hongrois Ervin Lazar, du Turc Bilge Karasu... ou de l'Occitan Bernard Manciet.

> Quarante nouvelles : quarante romans de trois pages ! Une lecture intense et brève, idéale pour les vacances et les voyages.

En vente chez les marchands de journaux et au Monde.



dout - l'incertifiale est la wasterable . . . Il marche Her du tens .

T. B. J.

mi public le contre et le l'heire. min from their sould provide the de Higary par J. H. Bencheich 1977

# ssager lu

Billion at his practic dechithreat or an toroity Mulof see sonorites tentialistes, he soft lon 4. Le pourduoi et le comi tourmenteur Mara d'a white fout one-state de les au hou de se rebeller et M wan epiedue il consihite escutitude comme 6 exfase tranquile La Chamine est your his purgrante d'une accese blue MANY charterure venicle ii ii est sans deute le # Philip paints in Laccaretta · signes d'une grane et Membebonet & a Considera dentagure dans le Addres (Mearant etre le

to man passion chara wese to alors to conspende

**a densemmen** in dat meter ASSESSED BY **Current or Goods** for all agency

**वर्षाता सं**स्कृतसम्बद्धाः 事業 は Terre dovernous ntraulit minit

ALAIN DOSQUET. CHANCE OF MIREY OF AMASCENES, if Adonos of the Parade par Amer Walesmann Sindbad.

Areades v IVIDON

War Gardensetter of Meliciante vert tillenfeineite. e

MODUL PARIS

DANSE

LES ÉTOILES DU BOLCHOI AUX CHAMPS-ÉLYSÉES

# Une certaine ingénuité dans le déjà-vu

Le spectacle que Vladimir Vassi-liev est venu présenter avec les étoiles du Bolchoï au Théâtre des Champs-Elysées m'a laissé sur des Champs-Eiysées m'a laissé sur des impressions mitigées : du déjà-vu dans sa partie classique, une certaine ingénuité dans « l'andace » de sa partie moderne, le tout sanpoudré d'un ennui insidieux, réveillé soudain par ces acrobaties en ouragan dont les danseurs soviétiques ont le

Un plateau dénudé, le faisceau des projecteurs sur de simples barres à exercices, des effets de miroirs reflétant une classe de solistes, d'abord crochées et vibratiles comme des libellules, puis réunes au milieu » pour détailler la plu-part des figures de la danse acadépart des figures de la danse acadé-mique aux bras de partenaires mâles : l'Opéra nous avait déjà révélé cet envers du décor avec les Etudes d'Harald Lander, qui datent de 1952, soit trente ans avant l'Hommage à Oulanova affiché en lever de rideau, une « création » donnée salle Pleyel en novembre

Le Divertissement qui suit se compose d'un enchaînement de pas classiques (Coppelia, Giselle et Don Quichotte) terminés en codas : l'Opéra - toujours - nous en avait offert la primeur avec Variations et Grand Pas, de Serge Lifar, en 1953, la palme restant à Ni fleurs ni couronnes, le captivant contre-chant d'avant-garde à la Belle au bois dormant de Petipa que Maurice Béjart nous avait présenté à Grenoble pen-dant les Jeux d'hiver de 1968. Toute cette première partie classique n'en est pas moins exécutée brillamment dans le style du Bolchoï, les dan-

des distances énormes avec une pro-jection théâtrale que possèdent seuls les Russes, comédiens dans l'âme.

C'est ce sens artistique polymorphe que Vassiliev a voulu mettre en valeur en présentant ses étoiles sous l'aspect, tout nouveau pour ini et pour elles, de la partie moderne inti-tulée Fragments d'une biographie. Les hommes s'affublent de seutres en casseurs, les femmes troquent les tutus pour des jupettes au ras du genou et frétillent sur des tangos argentins diffusés à la sono sans rapport avec celui qu'Oscar Araiz vient d'illustrer an Théâtre de la Ville (le Monde du 21 juin).

Vassiliev s'impose ici au premier plan et la présence magique de ce grand et probe artiste mérite l'estime. Ses jeunes partenaires mas-culins, Andris Liepa – fils de Maris, – Alexel Fadeetchev – fils de Nicola, – Valeri Anissimov, Victor Barykine, s'efforcent avec vaillance de lui venir à la cheville. Quant aux étoiles féminines, parmi lesquelles la divine Ludmilla Semeniaka est curieusement absente bien qu'annoncée, elles ne se distinguent pas par un éclat particulier, et Ekapas par in etait parteurer, et raa-terina maximova, naguère bonbon fondant, épaule en dame môre son mari et chorégraphe pour soutenir son premier ballet d'avant-garde.

l'allais oublier la reine de la soirée, que Vassiliev présenta en personne dans son lever de rideau et dont le saint à la modestie si élé-gante suscita l'ovation générale ; Galina Oulanova, à jumais prima ballerina assoluta.

OLIVIER MERLIN. seuses faisant admirer leurs bras 

Théâtre des Champs-Elysées, 
volubiles, les danseurs parcourant 20 h 30 (jusqu'au 20 juillet). CINO COMPAGNIES FRANÇAISES AUX ÉTATS-UNIS

# L'attente du Festival de Durham

jeunes compagnies représen-tent la France au Festival de danse de Durham, en Carolinedu-Nord. Evènement symbolique qui ennonce peut-être une ouverture possible sur les Etats-Unis. Le Festival prend en charge les défraiements et l'Action artistisque le voyage. Les danseurs partent après leur passage à Aix-en-Provence du 2 au 4 juillet.

Le Festivei d'été « Danse à Aix » est à l'origine de l'opération. Sur les ils de Charles Reinhardt, y avait été invité en 1981 Charles Moulton, ancien élève de Merce Cunningham, qui y est revenu en 1982 pour diriger un stage. En même temps était ac-cueilli le Ballet-Théâtre de Carolinedu-Nord, dirigé par Salvatore Aiello, et le groupe de Johanna Boyce. Cet été, la compagnie de « tap dance » Man Sims vient les 6 et 7 juillet, et c'est en contre partie que les Français se produiront à Durham.

Avant de diriger l'American Dance Festival, Charles Reinhardt était im-présario (Paul Taylor, Glen Tatley, Pilobolus). En novembre 1982, il a séjourné à Paris pour choisir les chorégraphes susceptibles de danser devant les Américains. Sur soixante compagnies, il en a choisi six (1).

«L'an prochain, explique-t-il, le Festival fêtera son cinquantième anniversaire. Il a vu le jour en 1934 au Bennington College, dans le Vernont. Des stages d'été y étaient organisés. Les pionniers de la Modern Dance sont venus enseigner : Martha Graham, Doris Humphrey, Charles Weidman. Peu à peu les disciplines se sont multipliées : jazz, danses ethniques, notation... Après l'interruption de la guerre, le Festival s'est transporté au Connecticut College de New-London, où sont venus les expressionnistes Mary Wigwam, et Kurt Joos, Paul Taylor at Merce Cunningham y ont monté plusieurs bailets. C'était l'âge d'or. J'ai pris la direction du festival au temps de la contestation, qui se récercutait aussi dans le ballet, avec Yvonne Rainer, Anne Halprin. Je les ai accueillie ainsi que Wyla Tharp, Meredith Monk, Kei Takei, Laura Dean. Puis les étudiants ont formé le groupe Pilobolus. Je ne me suis pas cantonné neront Tête close, danse obstinée, toute dans l'avant-garde. J'ai invité, par en affrontements, en beurts. example, le ballet d'Eliot Feld, plus conventionnel, mais que j'apprécie.

s, nous nous sommes installés à Durham, cité en développe-

matérielle et le soutien de ses habitants. Une cinquantaine de villes sont partie prenante. Pour survivre, nous devons quitter le champ protégé des universités. Il ne faut pas imaginer que les Etats-Unis vivent à l'heure de la Modern Dance. On compte quatre mille ou cina mille groupes qui vivent

» En 1978, maigré la succès nous nous sommes trouvés en défi cit, il nous fellait de nouveaux financements. J'ai organisé un séminaire sur la richesse et l'originalité de notre patrimoine artistique, et nous avons été entendus. Récemment, il nous est apparu que nous étions trop devions regarder au-dehors. Au-jourd'hui, aux Etats-Unis, la création chorégraphique se raréfie. Donc, l'an demier, nous avons invité des Japonais. Mais c'est en France que l'ai découvert un courant de danse personnel et diversifié qui, je l'espère, va donner un nouveau souffle à notre

### MARCELLE MICHEL.

(1) Jean-Jacques Gallotta, également sélectionné, a dû renoncer au voyage en raison de ses engagements au Festival d'Aix-en-Provence.

# LES COMPAGNIES INVITEES

Les compagnies françaises invitées

Le Théâtre de l'Arche de Maguy Marin, de Créteil, avec May be, projec-tion scénique des personnages et du cli-mat de Beckett

 Caroline Marcadé et Dominious Petit, ex-danseurs du groupe de recher-che de Carolyn Carison à l'Opéra de Paris. Ils proposeront Pierre Robert, duo d'une grande générosité de mouve-ment sur le thème du double, de la passion, de la tendres

. Dominique Bagouet, très in finencé par Carison, lauréat de Bagnolet 1976, aujourd'hui responsable du Cen-tre chorégraphique de Montpellier, pré-sentera une nouvelle version d'Insalsis, image de la jeunesse où s'exprime, dans un style très contemporain, une sensibi-

lité de Pierrot lunaire. Joelle Bouvier et Regis Obadia (compagnie l'Esquisse), lauréats des concours de Nyon et de Bagnolet, don-

• Karine Saporta est un peu un franc-tireur. Elle emporte dans ses ba-» En 1977, pour des reisons fi- et Christine Labadie et une création où se retrouve son goût pour une danse chargée d'implications psychologiques.

# **ACTION CULTURELLE**

# Mouvements de solidarité en faveur des institutions menacées

palités d'opposition contre certains établissements culturels suscite la mobilisation des professions concernées, et aussi celle du public. A Saint-Étienne, une manifestation a cu lieu le 28 juin devant la mairie en lieu le 28 juin devant la mairie sur l'initiative du comité de soutien à la vie culturelle, à propos du licenciement de M. Max Serveau, directeur de la maison de la culture, et des menaces qui pèsent sur les Rencontres cinématographiques. A cette occasion, a été lu un télégramme de M. Jack Lang, ministre délégué à la culture, qui apporte son « soutien M. Jack Lang, ministre detegate à la culture, qui apporte son « soutien personnel » à M. Max Serveau et aux responsables des Rencourtes : « Les décisions arbitraires prises dans un certain nombre de villes, estime M. Jack Lang, relèvent davantage de la chasse aux sorcières et

L'offensive des nouvelles munici- d'un esprit d'asservissement de la vie culturelle que d'un projet cultu-rel clairement défint ».

Le directeur du développement culturel a, de son côté, annoncé le 24 juin que le versement du solde de la subvention annuelle de fonction-nement accordée à la maison de la culture était suspendu, le licencie-ment de M. Max Serveau remettant en cause les orientations précédem ment élaborées entre la ville et l'État.

Pour sa part, le maire de Saint-Etienne s'étonne : « Il paraît que je porte atteinte aux activités cultu-relles stéphanoises. Je dirai simpleresses stepnanación dernier, il y a eu un changement et que je prends les collaborateurs en qui j'ai confiance. » (Corresp.)

# « Rendez-vous à Avignon »

29 juin en fin de journée, dans la saile Gémier du Théâtre de Chailtot à l'appel d'Antoine Vitez : és » donc, des artistes, des professionnels de l'action culturelle, réunis pour élaborer une stratégie de riposte, ou de résistance, face aux « décisions autoritaires » prises par certaines nouvelles municipalités de l'opposition à l'encontre des maisons de la culture, centres d'action culturelle ou autre association à vocation artistique Ue Monde des 17, 21 et 22 juin).

Dire qu'ils étaient tous là serait exagéré ; il s'agissait d'une mince centaine de personnes. Primo, les représentants des établissements culturels victimes de « la vague de répression » : venus de Nantes, de Brest, de Saint-Etienne, de Poissy, de Chalon-sur-Saône, et encore de Tourcoing. Il y avait aussi le directeur du conservatoire de musique de la Ferté-sous-Jouarre (ville de sept mille habitants, proche de Meaux), récemment licencié, qui racontait son cas. Secondo, les responsables des fédérations et syndicats professionnels, quelques piliers de la décentralisation et une petite Patrice Chéreau, n'ayant pu venir, avait envoyé un télégramme de soutien. M. Jack Lang, ministre délégué à la culture qui avait préféré sa déplacer lui-même plutốt que d'envoyer M. Dominique Wallon, directeur du développement culturel de son ministère, a prononcé une allocution : « La droite, c'est son vrai nom - son vrai visage — tire sur tout ce qui bouge », e-t-il dit, déclarant « Nous pèserons de tout notre poids ≥ et aussi : « Non à la noralisation, non à l'ordre moral. »

Ils étaient lè, le mercredi la part du budget consecréE à la culture (3 % seulement) est parmi les plus falbles. La télévision était là.

> Antoine Vitez a peut-être été le seul à dire : « Il serait important qu'il y ait ici affrontement parmi nous, que se dégagent des pensées diverses. Il faut poser les questions même si elles sont douloureuses. » Alors M. Lucien Attoun, responsable du Théâtre ouvert, a dit « non au ministre papa », alors le peintre Cueco s'est mis à faire à voix basse des apartés impertinantes et drôles. tandis que M. Paul Puaux, ancien directeur du Festival d'Avianon et auteur du rapport sur les établissements culturels, publié en mars 1982, répétait « Rendezvous à Avignon pour une journée nationale d'étude, de débats, de spectacles de protestation. »

Le président du Syndesc (Syndicat national des directeurs d'entreprise d'action culturelle) ajoutait : « Soyons plus concrets, interrogeons les partis de la droite, pour savoir s'ils suivent en s'attaquant à la culture un mot d'ordre généralisé, s'ils défendent une conception de la culture, et laquelle. » Mais on est ultre symbolique. » La séance était levée, le temps de rédiger un communiqué commun « ultra-symbolique » ... Las participants avaient l'air de so souvenir, nostalgiques, des états généraux de Villeurbanne, ces assises au cours desquelles les mêmes avaient cru très fort à la décentralisation culturelle. Ils étaient alors dans l'opposition. C'était plus facile, c'était 1968.

MATHILDE LA BARDONNIE.

# nouveau

# drouot

Hôtel des ventes, 9, rue Drouot - 75009 Paris Téléphone: 246-17-11 - Télex: Drouot 642260 Informations tesipheniques permanentes : 770-17-17

Compagnie des commissaires-priseurs de Paris es expositions auront lieu la veille des ventes, de 11 à 18 heures sauf indications particulières

LUNDI 4 JUILLET (exposition vendred: 1" juillet)

LUNDI 4 JUILLET (expo. le même jour) S. 9. - A 21 h, tapis d'Orient de collection, principal, du 19 s.,

LUNDI 4, à 21 h., MARDI 5 JUILLET, à 14 h et 21 h (exposition hadi 4 juillet)

8. - Intérieur oriental du début du siècle ; ensemble d'obj. et mobiller nt de Turquie. Syrie, Egypte, Iran, Maroc et Indes. Mª Bolsgirard, de

MARDI 5 JUILLET (expo. hundi 4 juillet)

S. 3. - bijx, obj. de vitrine, argentarie. Mª Couturier, Nicolay. S. 4. - Table, meubles, obj. d'art 17°, 18°, 19° s, M° Comette de

A 14 h 30, table mod., Mª Loudmer. S. 14. - Bone meubles et obi, mobillers. Mª Ader, Picard, Tajan. MARDI 5 JUILLET (expo. le même jour) S. 9. - A 21 h., estampes mod. et contempor., ilvres illustrés.

MERCREDI 6 JUILLET (expo. seardi 5 juillet) S. 2. - Table, bijz, argenterie, meubles, tapts. Mª Boisgirard, di

 5 et 5, à 21 ft. – Collection J.-Cl. Riedel, Tablix contempor. et disque pa J.-M. Jarra. Mr Cornette de Saint-Cyr. 7. — Tabbs and, et mod., meubles et obj. d'art 18<sup>e</sup>
 Mª Couturier, Nicolay. S. 9. - Estampes et tablx contempor. Mª Binocha, Godeau.

JEUDI 7 JUILLET (expo. mercredi 6 juillet) S. S. — Céramiques et porcelaine de la Chine du 16º au 19º s. 3oiggirant, de Heackenen. MM. Moreau-Goberd, Deydier. S. 10. - Bons meubles et obj. mobiliers. Mª Ader, Picard, Tajan.

S. 14. — Bons meubles et obj. mobiliers. Mª Ader, Picard, Tejan. JEUDI 7 JUILLET (expo. le même jour)

S. 9, & 21 ft. — Ensemble de sculptures, princ 19° s., imp. buste per Rodin. M° Comette de Saint-Cyr.

S. 12. – Obj. fer du 16° au 19° a., obj. de vitrine. Mª Peachetsau, heteau-Badin, Ferrien. M. Roudillon.

VENDREDI 8 JUILLET

S. 9. - Mobilier. Mr Pascheteau, Pescheteau-Bedin, Ferrien. ÉTUDES ANNONCANT LES VENTES DE LA SEMAINE Mª ADER, FICARD, TAJAN, 12, rus Favart (75002), 261-89-07.
Mª J.-C. BINOCHE, A. GODEAU, 5, rue La Boétic (75008), 742-78-81.
Mª BOESGIRARD, DE HEECKEREN, 2, rue de Provence (75009),

M' CORNETTE DE SAINT-CYR, 24, avenue George-V (75006), 720-15-94 Mª COUTURIER, NICOLAY, 51, rac de Bellechasse (75007).

M' LOUDMER, 18, rue de Provence (75009), 523-15-25. M' PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN, 16, rue de la

# LES GRANDS PRIX DE LA CRITIQUE DRAMATIQUE ET MUSICALE

# « L'Oiseau vert » et « les Boréades »

Le syndicat professionnel de la critique dramatique et musicale vient de rendre public le 18 juin, au Théatre de l'Athénée, son viagtième palmarès, en présence de MM. Abirached et Fleuret, directeurs du théatre et de la one au ministère de la culture.

# THÉATRE

• Trophée du théâtre : l'Oiseau

vert de Carlo Gozzi, par Benno Besson, au T.E.P. Meilleur spectacle en province (Prix Georges Lherminier) : les Trois Mousquetaires par Marcel

Maréchal, à la Criée de Marseille. • Meilleure pièce de langue française : le Fauteuil à bascule par Jean-Pierre Miquel au Petit-Odéon et au Studio des Champs-Elysées.

• Meilleur comédien : Michel Bouquet, dans le Neveu de Rameau de Diderot, mise en scène de Georges Werler, à l'Atelier.

• Meilleure comédienne : Del-phine Seyrig dans Sarah ou le cri de

 Révélation de l'année : My-riam Boyer dans Combat de nègre et de chiens de Bernard-Marie Koltes, mise en scène de Patrice Chéreau, au Théatre des Amandiers de Nan-

 Meilleur spectacle étranger :
la Bonne Ame de Se Tchouan de Bertolt Brecht, par Giorgio Strehler an Théâtre de la Porte Saint-Martin. nvals de Paul Puaux (éd. Hachette).

# **MUSIQUE**

e Trophée du théâtre lyrique : les Boréades de Rameau, création • Le prix de la meilleure créa-tion musicale française n'a pas été mondiale par le Festival d'Aixen-Provence, direction John Eliot Gardiner, mise en scène de Jean-

 Meilleur spectacle en province (Prix Claude-Rostand) : la Cléence de Titus de Mozari, par l'Opéra de Lyon, direction Theodor Guschlbauer, mise en scène de Pierre Strosser.

Louis Martinoty.

 Musicien de l'année : Philippe aussant pour son activité en faveur de la musique baroque à l'Institut de musique et de danse ancienne de l'Île-de-France, et spécialement la préparation de l'année Rameau.

 Révélation de l'année : Nicolas Joël pour ses mises en scène de Faust à la Halle aux grands de Toulouse, de Roméo et Juliette au Grand Théâtre de Nancy et de la Walkyrie à l'Opéra du Rhin (Stras-

· Meilleur livre : Domenico Scarlatti de Ralph Kirkpatrick (éd.

[Ce palmurès offre un reflet usez li-dèle de la saison. Rameau y est double-ment à l'honneur pour son tricente-maire, où son œuvre revit avec échat. Les Bonéades l'emportent en qualité musi-cale sur les lindes galantes du Châtelet, maigré le beau spectacle de Pizza.

maigré le beau spectacle de Piazz.

C « trophée » attribué au Festival
d'Aix indique aussi la pâleur d'une salson lyrique parisienne (jusqu'à la fin
mai) où souls les Dialogues des carmélites et l'Amour des trois oranges out
obtenu des suffirages (la l'ite auchantée de Serban au Châtelet étant une remiles illus encatuel de Nomes). Le prix Claude-Rostand couronne Le prix Claude-Rostand couronne justement un metteur en schee encore pen comm. Pierre Strosser, et en général la saison Mogart de l'Opéra de Lyon, tandis que Nicolas Joël, parvenu à pleine maturité, est la « révélation de l'amée », notamment pour son Faust de Toulouse, grande réussite à laquelle il faut associer Michel Phason.

Le livre de Kirknatrick sur Scarlatti. n des soumets de la littérature musi-cale, met en évidence l'excellente col-lection des Editions Latrès, en une sai-son qui a vu naître également le Stravinsky de Boucourechiev (Fayard) et le Larousse de la musique. — J. L.]

# MUSIQUE

# LES CONCOURS DU CONSERVATOIRE

PIANO (femmes). - Premiers prix: Florence Millet, Nathalie Ju-chors, Maria Llorente-Lopez, Béachors, Maria Llorente-Lopez, Beatrice Rauchs, Béatrice Thoreux, Sophie Cieren, Catherine Cornuot,
Hélène Desmoulin, Endo Masumi,
Jin Keum Lee, Véronique MenuerGuilbaud, Chizuko Tokoyo.
Deuxièmes prix: Ichiko Takishima,
Laurence Contini, Sylvie Barret, Bénédicte Harle, Claude Collet, Nada
Louti, Marie-Christine Val.

Planto (hommes) — Premiere

Le ministre a cité en triste exem-

ple le cas de la Ville de Paris, où

PIANO (hommes). - Premiers prix: Jean-Marc Laforet, Jean-Marie Cottet, Thierry Huillet, Mi-klos Schon, Thomas Girard, Alain Lefèvre, Michel Maurer, Emmanuel Mercier. Deuxièmes prix : Pierre Blanchard, Diego Manuel, Cayuelas Pastor, Paul Gaye, Stéphane Petit-jean, Patrick Gessi.

PERCUSSION. - Premiers prix: Lionel Postollec, Olivier Du-

din. Vincent Limousin. Deuxièmes prix: Pascal Bertrand, Luc Candardiis. Alain Anselme.

TROMBONE. - Premiers prix: Benoît Marchand, Gilles Lallement, Philippe Defurne. Deuxième prix : Patrick Hanoun. TROMPETTE .- Premiers prix:

Richard Lubet, Pascal Legay, Jean-Bernard Beauchamp. Deuxièmes prix : Jean-Christophe Mentzer, Claire Bienfait. CORNET. - Premiers prix: Frê-déric Presie, Yvon Welmane.

Deuxième prix : Jean-François Ray-GUITARE. - Premiers prix: Gabrielle Dupont, Murielle Geof-froy, Eric Bellocq, Guy Delhommean. Deuxième prix : Annedore Meng.

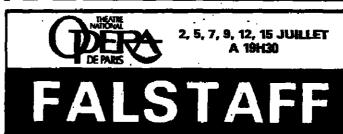

**GIUSEPPE VERDI** 

DIRECTION MUSICALE : GIANFRANCO RIVOLI MISE EN SCENE : GEORGES WILSON DÉCORS ET COSTUMES : HUBERT MONLOUP

PRIX DLS PLACES 30 A 200 F. RENSEIGN(MENTS 742 57 50 LOCATION OUVERTE AUX GUICHETS TOUS LES JOURS DE 11H A 10430

# SPECTACLES

# théâtre

Les salles subventionnées et municipales

COMEDIE-FRANÇAISE (296-10-20), 20 h 30 : le Médecin volant/Amphitryon. ODEON (325-70-32), relâche. **BETTT ODEON** (325-70-32), 18 h 30 :

BEAUBOURG (277-12-33), Débats, 21 h : Quelle psychiatrie pour demain ?; le 4 juillet : « Présences polonaises », à 16 h : S.L. Witklewicz ; 18 h 30 : le constructivisme. — Canéma-vidéo, 15 h et 18 h : « Présences polonaises ». Danse, 18 h 30 : « Marie chica noir » (Marie Chouinard). CARRÉ SILVIA MONFORT (531-

Les autres salles A DEJAZET (887-97-34), 21 h : Darling

ATELDER (606-49-24), 21 h : le Neven de CARREFOUR DE L'ESPRIT (633-48-65), 20 h 30 : Zod Zod Zod ...laque CARTOUCHERIE, Epée de bois (808-39-74), 20 h 30: Patience... patience dens l'azur; Aquarium (374-99-61), 20 h 30: la Débutante.

CENTRE CULTUREL DU MARAIS (272-73-52), 20 h 30 : Roman Rock à Fheure du thé.

COMEDIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES (720-08-24), 20 h 45 : Pauvre France! COMEDIE DE PARIS (281-00-11). 20 h 30 : George Dandin CREATIS (887-28-56), 21 h : Aurelia

DAUNOU (261-69-14), 21 h : Un canapé-DÉCHARGEURS (236-00-02), 20 h : ELDORADO (208-45-42), 20 h 30 : Théa-

ESPACE-GAITÉ (327-13-54), 20 h 30 : ESPACE-MARAIS (271-10-19), 20 h 30 :

1

le Mariage de Figaro. FONTAINE (874-74-40), 20 h 30 : la Ma-GAITE-MONTPARNASSE (322-16-18), 20 h 45 : la Fausse Libertine.

GALERIE 55 (326-63-51), 21 h: Play it HUCHETTE (326-38-99), 19 h 30 : la Cantatrice chauve ; 20 h 30 : la Lecon ; 21 h 30 : Théâtre d'ombres ; 22 h 30 : les

JARDIN SHAKESPEARE DU PRÉ CA-TELAN (602-55-30), 20 h: The Co-medy of Errors. LA BRUYÉRE (874-76-99), 21 h: Mort

accidentelle d'un anarchiste. LUCERNAIRE (544-57-34) L 18 h 30 : tite selle, 22 h 15 : Permis de séjo MADELEINE (265-07-09), 20 h 45:

MARAIS (278-50-27), 20 h 30 : le Plaisir MARIGNY, saile Gabriel (225-20-74), MICHEL (265-35-02), 21 h 15 : On di-

MONTPARNASSE (320-89-90), 21 h:

MUSÉE DU PETIT PALAIS (277-92-26), 21 h 15: Lorenzaccio. POCHE (548-92-97), 21 h : Vera Baxter. POTINIÈRE (261-44-16), 20 h 45 : Il si-STUDIO DES CHAMPS-ELYSÉES

(723-35-10), 20 h 45 : le Fauteuil à bas-TAI THÉATRE D'ESSAI (278-10-79) 20 h 30 : l'Ecume des jours. — II.
 20 h 30 : Huis clos.

THÉATRE D'EDGAR (322-11-02), 20 h 15 : les Babas cadres ; 22 h : Nous on fait où on nous dit de faire. THÉATRE DU LYS (327-88-61), THEATRE NOIR (346-91-93), 20 h 30:

A petit fen de chagrin.

THEATRE-18 (226-47-47), 20 h: Ville sans sommeil: 22 h: le Voîte.

THÊATRE PRÊSENT (203-02-55), 20 h: 30: l'Opéra de quat'sous. TRISTAN-BERNARD (522-08-40), 21 h : les Dix Petits Nègres. UNION (770-90-94), 20 h 30: Vol audessus d'un nid de coucon (en anglais).

Les cafés-théâtres

ATHLETIC (624-03-83), 21 h: Un caziche sur la banquise. AU BEC FIN (296-29-35), 19 h : Gertrude morte cet aprês-midi : 20 h 30 : Tohu-Bahut : 22 h : le Président. BEAUBOURGEOIS

19 h 30 : Touchez pas au frichti. BLANCS-MANTEAUX (887-15-84), L. 20 h 15 : Arcuh = MC2; 21 h 30 : les Démones loulou; 22 h 30 : les Sacrés Monstres. - IL 20 h 15 : les Caïds :

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles «LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES» 281-26-26+ (de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)

# Jeudi 30 juin

20 h : Orchestre de Paris, dir. : D. Baren-holm (Mozart)

chestre de Chambre Ad Artem de Paris, dir. : J. Thorel (Bach, Pergolèse, Mo-

CENTRE MUSICAL BOSENDORFER,

ATMOSPHÈRE (249-74-30), 20 h 30 :

CAVEAU DE LA HUCHETTE (326

DEPOT-VENTE (637-31-87) 21 h 30 : le

DUNOIS (584-72-00), 20 h 30 : CL Bar-thSlemy, J.-L. Ponthieux.

FORUM (297-53-39), 21 h : les Civils, Via

NEW MORNING (523-51-41), 21 h 30:

PALAIS DES SPORTS (828-40-90),

PETIT JOURNAL (326-28-59), 21 h 30 :

PETIT OPPORTUN (236-01-36), 23 b:

RADIO-FRANCE (524-15-16), Audito

GTBUS (700-78-88), 24 h : les Dandies

Jazz, pop, rock, folk

65-05), 21 h 30 : G. Bedini.

i": Imperial et Dadie Ho.

Watergate Seven + One.

21 h : J. Baez.

21 h 30 : Quí a tué Betty Grandt?; 22 h 30 : Version originale.

ESCALIER D'OR, 19 h : Ensemble vocal J.-P. Loré (Monteverdi, Mozart, Schubert); 21 h : S. Milbert, M.-Th. Ghirardi (Schubert, Villa-Lobos). 22 h 30: Version originale.

CAFÉ D'EDGAR (322-11-02), L 20 h 15:
Tiens, voilà deux boudins; 21 h 30:
Mangeuses d'hommes; 22 h 30:
L'amour, c'est comme un bateau blanc.

IL 20 h 15: Les blaireaux som fatignés; 21 h 30: le Chromosome chatouilleux; 22 h 45: Ya encore une THEATRE DES CHAMPS-ELYSÉES, CRYPTE STE-AGNES, 20 h 30: G. et bombe dans le berceau du gamin L'ÉCUME (542-71-16), 20 h 30 : J.-P. Re-ÉGLISE SAINT-MÉDARD, 21 h : Or-

ginal; 22 h; Histoire de diablesses. ESPACE-GAITÉ (327-13-54), 22 h; les LE FANAL (233-91-17), 20 h : Attendons

la faufare : 21 b 15 : l'Amant. LA GAGEURE (367-62-45), 20 h 30 : Ce n'est pas si grave une femme ; 22 h : Paroles d'hommes. LES LUCIOLES (526-51-64), 19 h 45 :

Oy, Motsheley, mon fils.

PATACHON (606-90-20), 20 h 30: Un sifflet dans la tête; 22 h: D. Loury; 23 h: F. Fanel, N. Poli: Hommage à Edith Piaf.

LE PETIT CASINO (278-36-50), 21 h : Guide des convenances 1919 ; 22 h 30 : POINT-VIRGULE (278-67-03), 20 h 15; Tranches de vic; 21 h 30 : Casanova's babies; 22 h 30 : l'Argent de Dieu.

SENTIER DES HALLES (236-37-27), 20 h 15 : On est pas des pigeons ; 22 h : Vous descendez à la prochaine. SPLENDID SAINT-MARTIN (208-21-93), 22 h : M. Sergent. TINTAMARRE (887-33-82), 20 h 15 : Phèdre ; 21 h 30 : Apocalypse

THÉATRE DE DEX HEURES (606-07-48), 21 h 30 : Offenbach - Apothi-caire on Perruquier - ; 22 h 30 : Rome-liette et Julot.

VIEILLE GRILLE (707-60-93), 21 h :

Les concerts

LUCERNAIRE, 19 h 45 : A. Kerrigan, S.O. Bodley, (Copland, Hugues, Bar-

Festivals

XXº FESTIVAL DU MARAIS (887-74-31)

HOTEL DE BETHUNE-SULLY, 21 h 30 : Pygnalion et Anacréon. HOTEL D'AUMONT, 21 h 30 : Cie de Ballets du Four solaire.
CENTRE CULTUREL DE WALLONIE-BRUXELLES, 20 h 45 : Vingt minutes d'entracte. TH. ESSAION I, 18 h 30 : Un mari à la

THE ESSAION 1, 18 h 30: On man a in porte: 20 h 30: le Nô de Saint-Denis; 21 h 45: Sally Marn; II: 19 h 30: le Calcul; 20 h 15: Bertrand surp-tesse. PLACE DU MARCHE-SAINTE-CATHERINE, 19 h 30: C. Blutenn; 20 h 30 : Cameléon. CAVE GOTHIQUE DE L'HOTEL DE BEAUVAIS, 20 h 30 : Ecoute le vent sur

PRINTEMPS DE LA JEUNE CREATION (547-50-85)

THEATRE: Th. de l'Epicerie, 20 h 30 : Cie J.-M. Boyer. MUSIOUE: Crypte Ste-Aguès, 20 h 30 : G. et Ch. Andranian. dranian. Espace de l'Horloge, 20 h 30 : Doo G.: Ma-

20 h 30 : D. Corbi, Ph. Saliceti. KIOSQUE DU JARDIN DU LUXEM-BOURG, 15 h : All Student Band And En région parisienne

CARRÉ SILVIA MONFORT, de 20 h à MONTREUIL, T.E.M. (858-65-33), 23 h : «Une nuit au rythme du Brésil» (Les Étoiles, N. Pereira, Novelli, A.L. Musso, M. Llerena). 21 h : Lysistrate.

cinéma

Les films marqués (\*) sont interdits aux soins de treize ans, (\*\*) aux moins de dix-

La Cinémathèque

CHAILLOT (784-24-24) 15 h, Présence de W. K. Everson: les Amants de Tolède, d'H. Decoin; 19 h, le Chemin du ciel (Himlaspelet), d'A. Sjo-berg; 21 h, Carte blanche à la cinémathè-

que du Luxembourg : Manvaise graine, de B. Wilder. BEAUBOURG (278-35-57) 15 h. Crainquebille, de J. Feyder; 17 h. Mémoires d'un Mexicain, de C. Toscano de Moreno; 19 h. Cinéma indien : l'Homme<u>Les exclusivités</u>

Les exclusiviles

A BOUT DE SOUFFLE MADE IN U.S.A. (A., v.o.): Ciné Beautourg, 3 (271-52-36); U.G.C. Odéon, 6 (325-71-08); Rotronde, 6 (633-08-22); Normandia, 8 (359-41-18); Publicis Mattignon, 8 (359-31-97); 14 Juillet Beaugrenelle, 15 (575-79-79). - V.f. Rex, 2 (236-83-93); U.G.C. Montparnasse, 6 (544-14-27); U.G.C. Montparnasse, 6 (544-14-27); U.G.C. Gare de Lyon, 12 (343-01-59); U.G.C. Gare de Lyon, 12 (343-21-44); Mistral, 14 (539-52-43); U.G.C. Convention, 15 (828-20-64); Paramount Matiliot, 17 (758-24-24); Images, 18 (522-47-94); Secrétan, 19 (241-77-99).

L'AMÉRIQUE INTERDITE (A., v.f.) (\*\*): Rio Opéra, 2 (742-82-54).

ANNA (Port., v.o.): Républic cinéma, 11 (805-51-33).

(805-51-33).
L'ANNÉE DE TOUS LES DANGERS
(Anst., v.o.): Forum, 1" (297-53-74);
St-Germain Village, 5" (633-63-20);
Marignan, 8" (359-92-82): Parnessiens,
14" (320-30-19); 14-Juillet Beaugneneile, 15" (575-79-79). - V.f.: Gaumont
Berlitz, 2" (742-60-33); Montparnasse
Pathé, 14" (320-12-46).

Pathé, 14th (339-12-06).

L'ARGENT (Fr.): Impérial, 2th (742-72-52); Haurefeuille, 6th (633-79-38);
Colisée, 8th (359-29-46); 14th Juillet Bassille, 11th (357-90-81); Parnassiens, 14th (320-30-19).

LES AVENTURES DE PANDA (Jap., 15th): Templines, 2th (772-04-56).

v.f.) : Templiers, 3 (272-94-56). v.f.): Tempiers, F (172-94-96).

LES AVENTURES SEXUELLES DE NÉRON ET POPPÉE (It., v.f.) (\*\*): Paramount Odéon, 6 (325-59-83): Paramount City Triomphe, 8 (562-45-76): Paramount Opéra, 2 (742-56-31): Paramount Bastille. 12 (343-79-17): Paramount Galaxie. 13 (580-18-03): Paramount Mountainasse. 14 (329-90-10): mount Galaxie, 13° (350-16-13); Paramount Montparnasse, 14° (329-90-10); Paramount Oričans, 13° (540-45-91); Paramount Maillot, 17° (758-24-24); Paramount Montpartre, 18° (606-34-25); ocrétan, 19. (241-77-99).

LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (A., v.f.): Trois Haussmann, 9 (770-47-55). LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE (A., v.o., v.f.) : Ermitage, 8 (359-15-71). — V.f. : U.G.C. Opéra, 2 (261-50-32) ; Gaité Boulevard, 2 (233-

LA BELLE CAPTIVE (Fr.) : Deafert (H. sp), 14º (321-41-01). LA BÊTE NOIRE (Fr.) : Forum, 1st (297-BLADE RUNNER (A., v.f.) (\*): Opéra

Night, 2° (296-62-56); Rivoli Beaubourg (H. sp.), 4° (272-63-32); Boite à films (H. sp.), 17° (622-44-21). CARBONE 14, LE FILM (v.o.) : Le Marais, 4 (278-47-86). CEST FACILE, CA PEUT RAPPOR-TER VINGT ANS (Fr.): Paramoum

Opéra, 9- (742-56-31).

# Télétel.

# La puissance de l'informatique. La simplicité du téléphone.

Voici Télétel : tout un monde de services en direct.

Télétel va donner une nouvelle dimension à votre vie professionnelle, à votre entreprise, quelles que soient sa taille et son activité, et vous ouvrir l'accès à des ressources informatiques de toutes natures et de toutes puissances.

Télétel, informez-vous en direct. Chacun peut, de son poste de travail, interroger des banques de données professionnelles ou des services d'information pratique.

Sans intermédiaire, sans connaissances spéciales, sans contrainte d'horaire.

Télétel, communiquez en direct. En concevant des services internes (boîtes à lettres électroniques, journal d'entreprise...) vous optimisez les circuits de communication dans votre entreprise, sans modifier vos structures, sans bousculer vos habitudes.

Télétel, agissez en direct. Vous dynamisez votre force de vente, vous resserrez vos liens avec vos distributeurs, vos clients, vos fournisseurs, grâce à des services de

consultation (catalogues, stocks, tarifs) et de commande en direct.

Bientôt vous pourrez même proposer directement vos services ou vos produits au grand public (3 millions de terminaux seront installés par les PTT d'ici 1986).

Voici Télétel, un nouvel outil de compétitivité, une nouvelle liberté pour travailler et entreprendre.

Simple, pratique, économique : le terminal MINITEL 1 coûte 70F par mois en location entretien, la communication coûte 0,30F la minute, indépendamment de la distance.

Télétel est maintenant disponible pour toutes les professions, partout en France. Pour recevoir un dossier "Spécial Entreprises", écrivez à DGT/Télétel - BP 111 -75722 Paris Cedex 15 ou téléphonez au NUMERO VERT 16.05.10.20.10







# **SPECTACLES**

# COMMUNICATION

LE CHOIX DE SOPHIE (A., v.o.) ; U.G.C. Odéos, 6 (325-71-98); U.G.C. Champs-Élysées, 8 (359-12-15). — V.f.: U.G.C. Boulevard, 9 (246-66-44).

Bankley File With the Contract of the Contract

tellus av, c

THE SHIPLE NUMBER The second secon

Research 1

transfer of Manyon.

To character of Manyon.

The state on case of the state of

the same on the same of the design of the same of the

Paramona of the Barance of the Baran

BRU PARENTE

Rosthers of the second of the second

AF IN LOLY IT. DAVELED

RECORD VALUE OF THE CONTROL OF THE C

PNT Carl to prove the part of the part of

Temples of Parity (Inc. AVENTERES SENTINES DE

RESS 23 POPPET 1

RESS 23 POPPET 1

RESS 23 POPPET 1

RESS 23 POPPET 1

RESS 24 POPP

Appendix Applicate to the column of the colu

signet Montenante, in a new 2221

AVENITABLES OF UNRCHE

REPAIR ON A SEA TO A SE ASSESSMENT.

ASTATE BILBS DE ROST DE

MILE CAPINE In a horsely

**EXPERIMENT** AT A TOTAL OF LOSS

AND REPORTED AS A STORY

(100m) 100m (100

BEST 14 IT FILM . I FIRM

EN PACHE CA PLUE RUPUE

logues stocks to be of

purrex même pros con

OF VICES OU VOTED 1 with

l millions de terme les

e nouvelle liberte pour

pre économique la ren

edite 70F par militarini

note: indépendance ent

interest depends pour

sions, partout or relace

dossier Spource coper k

s, la communicate

of Teletel His

A.H.A

ix 15 ou telephone in

ar les PTT dicci 1956

in nouvel outilities

direct

**Brendia** 

COUP DE FOUDRE (Fr.): Maxignan, 3-(359-92-82); Parmassiens, 14- (329-83-11).

83-11).

CREEPSHOW (A. v.o.) (\*): Gammont Halles, 1\* (297-49-70); Saint-Germain Huckette, 5\* (633-63-20); Elysées Lincoln, 8\* (359-36-14); George V, 8\* (562-41-46). – V.f.: Gammont Richelies, 2\* (233-56-70); Lumière, 9\* (246-09-07); Athéna, 12\* (343-05-67); Fauvette, 13\* (331-60-74); Gaumont-Sud, 14\* (327-84-50); Images, 18\* (522-47-94).

DANS LA VILLE BY ANDERSON 84-50); Images; 18 (522-47-94).

DANS LA VILLE BLANCHE (Sub.): DANS IA VILLE BLANCHE (SIRE):
14 Juillet Paransee, 6 (326-38-00).

DE MAO A MOZART (A., v.n.): SeAmbroise, 11 e (700-89-16).

DARK CRYSTAL (A., v.f.): Paramount

Opéra, 9: (742-56-31). IA DERELITTA (Fr.): Studio des Unsulines, 5 (354-39-19).

fines, 5\* (354-39-19).

L'ETE MEURTRIER (Fr.): Gaumont Halles, 1\* (297-49-70); Richeliea, 2\* (233-56-70); Quintotte, 5\* (633-79-38); Colinée, 8\* (359-29-46); George-V, 8\* (562-41-46); Saint-Lazare-Pasquier, 8\* (387-35-43); Français, 9\* (770-33-88); Nations, 12\* (343-04-67); Fanvette, 13\* (331-60-74); Mistral, 1\* (539-52-43); Montpernatus-Pathé, 1\* (320-12-06); Bienvenne-Montparnasse, 15\* (544-25-02); Victor-Fingo, 16\* (727-49-75); Pathé-Clichy, 18\* (522-46-01).

LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA

LES DIEUX SONT TOMMES SUR LA TETE (Bon.-A., v.o.) : Quintene, 5° (633-70-38) : George-V. 8° (562-41-46) ; Marignan, 8° (359-92-82) . – V.: Fran-çais, 9° (770-33-88) ; Monparnos, 14° (327-52-37).

(327-52-37). DEVA (Fr.) : Panthéon, 5 (354-15-04); Martheof, 8 (225-18-45); Calypso, 17 (622-44-21). E.T. L'EXTRA-TERRESTRE (A., v.L):

E.T. L'EXTRA-TERRESTRE (A., v.L.):
Trois Haussmann, 9 (770-47-55).

ÉDUCATION ANGLAISE (Fr.) (\*\*):
Paramount City, B (562-45-76).

FAITS DIVERS (Fr.): Saint-André-des-Arts, 6 (326-48-18); Olympic Baltac, 8 (561-10-60); Parmantions, 14 (329-83-11).

EANDU ET AUESTANDES (A., v.L.):
EANDU ET AUESTANDES (A., v.L.):

[4 (325-85-11).

FANNY ET ALEXANDRE (Suéd., v.o.):

Olympic Laxembourg, 6" (633-97-77).

LA FEMME DU CHEF DR GARE (All., v.o.): 14-Juillet Racine, 6" (326-19-68);

14-Juillet Parussee, 6" (326-58-00); 14-Juillet Bastille, 11" (357-90-81).

Junier Bestule, 11° (35/-90-81).

FEMMES (Fr.-Esp.) (\*\*): Forum, 1° (23-63-65); Arcades, 2° (233-54-58); Publicis Champs-Elysées, 8° (720-76-23); Paramount Opéra, 9° (742-56-31); Paramount Opéra, 9° (742-56-31); Paramount Opéra, 14° (329-90-10); Paramount Opéra, 14° (540-45-91); Saint-Charles Convention, 15° (200-200) 15 (579-33-00) ; Passy, 16 (288-62-34).

15\* (579-33-00); Passy, 16\* (283-62-34).

FURYO (Jap., v.o.): Gammont Halles, 1\*\* (297-49-70); Hannafeuille, 6\*\* (633-79-36); Genmont Champs-Elyaées, 8\*\* (359-04-67); Pagode, 7\*\* (705-12-15); Parnassiens, 14\*\* (329-83-11); 14-Juillet Benngrenelle, 15\*\* (575-79-79). V.f.: Richelieu, 2\*\* (233-56-70); Français, 9\*\* (770-33-88); Nations, 12\*\* (343-04-67); Fauvette, 13\*\* (331-60-74); Miramar, 14\*\* (320-89-52); Gammont Maillot, 17\*\* (758-24-24); Paramount Maillot, 17\*\* (758-24-24); Paramount Clichy, 18\*\* (322-46-01).

GALIIN (Bré., v.o.); Denfert (H. m.), 14\*\*

AUIN (Bré., v.o.) : Desfert (H. sp.), 14 (321-41-01) ; Châuelet Victoria (H. sp.), 1« (508-94-14).

GANDHI (Brit., v.o.) : Chuny Palace, 5-(354-07-76) : Elysées Lincoln, 8- (359-36-14). - V.f. : Français, 9- (770-33-88) : Montparnos, 14- (327-52-37).

L'HISTOIRE DE PIERRA (Franco-Ital., v.o.) (\*) : Ciné Beaubourg, 3 (271-52-36); Studio de la Harpe, 5 (634-25-52); Marbeuf, 2 (225-18-45). L'HOMME BLESSÉ (Pr.) (\*): Berlitz, 2\* (742-60-33); Bretagne, 6\* (222-57-97); Ambassade, 8\* (359-19-08).

57-97); Ambassade, 8 (359-19-08).

L'HOMME DE LA RIVIÈRE D'ARGENT (Ans., v.o.): U.G.C. Danton, 6
(329-42-62); U.G.C. Barritz, 8 (72369-23). — V.f.: Ren, 2 (236-33-93);
U.G.C. Opéra, 2 (261-50-32); Paramount Opéra, 9 (742-36-31); U.G.C.
Gare de Lyon, 12 (343-01-59); Paramount Galaxie, 13 (580-18-03); Murat,
16 (651-99-75); Paramount Montparnante, 14 (329-90-10); Secrétan, 19
(241-77-99).

PAI ÉPONISÉ IDNE GASEDE (5-)

PAI ÉPOUSÉ UNE OMBRE (Fr.) : Saint-Lazaro Patquier, & (387-35-43). JE SAIS QUE TU SAIS\_ (It., v.o.) : U.G.C. Biarritz, 8 (723-69-23). LE JEUNE MARIÉ (Fr.) : Parnassiens,

14 (329-83-11). LA LUNE DANS LE CANIVEAU (Fr.): Epéc de Bois, 5 (337-57-47); Ambas-sada, 8 (359-19-08); Miramar, 14 (320-89-52). MAYA L'AREULE (Autr., v.f.) : St-

LE MONDE SELON GARP (A., v.o.): Epéc de Bois, 5' (337-57-47). MONTY PYTHON LE SENS DE LA VIE (v.o.): Forum, 1" (297-53-74): im-

0 MACHIAVEL MONTESQUIEU MAURICE JOLY Adaptation PIERRE FRANCE

Mise en scène SIMON EINE

PROLONGATION

JUSQU'AU 10 JUILLET

79-38); Pagode, 7\* (705-12-15); Marignan, 8\* (359-92-82); Saint-Lezare Rasquier, 8\* (387-35-43); Nations, 12\* (343-04-67); Mistral, 14\* (539-52-43); Moutpernasse Pathé, 14\* (320-12-06); P.L.M. Saint-Jacques, 14\* (589-68-42); 14\* Juillet Beaugromelle, 15\* (575-79-79); Mayfair, 16\* (525-27-06); Pathé Wepler, 18\* (522-46-01); Gambetta, 20\* (522-46-01).

MORTELLE RANDONNÉE (Fr.): Marbent 8\* (225-18-45).

beuf, 8° (225-18-45).

LA MORT DE MARIO RICCI (It., v.o.):

LA MORT DE MARIO RICCI (It., v.o.):
Quintette, 5° (633-79-38).

LE MUR (Franco-Turc, v.o.) (\*): 14 Juillet Parmasse; 6° (326-58-00).

NEWSFRONT (Austr.): Saint-André-dos-Arts, 6° (326-48-18).

NOUS ÉTIONS TOUS DES NOMS D'ARBRES (Fr.): Le Maixis, 4° (278-47-86).

47-86).

OFFICIER ET GENTLEMAN (A., v.o.): Marbeut, 8' (225-18-45).

LA PALOMERÈRIE. (Pr.): Impérial. 2' (742-72-52); Olympic Lamemburg. 6' (633-97-77); Colisce, 8' (359-29-46); Nations, 12' (343-04-67); Montparmene Paris Pathé, 14 (320-12-06).
PAULINE A LA PLAGE (FL): Cinoches, 6º (633-10-82).

ches, 6' (633-10-82).

PIÈCE MORTEL (A., v.o.): Studio de l'Etoile, 17' (380-42-05).

QUARANTE-HUIT HECURES (A., v.o.): Paramount Odéon, 6' (325-59-83); Chooches (H. sp.), 6' (633-10-82). – V.f.: Paramount Opéra, 9' (742-56-31); Gaîté Rochechourt, 9' (878-81-77).

LE ROI DES SINGES (Chineis, v.f.): Marais, 4' (278-47-86).

Marais, 4\* (278-47-86). ROLLING STONES (A., v.a.): Ambas-sade, 8 (359-19-08); Parnetsiens, 14 (329-83-11); Kinopanorama, 15 (306-50-50)

50-50).

TOOTSIE (A., v.o.): Chuny Écoles, 5(354-20-12); Bintritz, 8- (723-69-23). V.I.: U.G.C. Opéra, 2- (261-50-32). LA TRAVIATA (it., v.o.): Vendôme, 2-(742-97-52); Monte-Carlo, 8- (225-

(142-97-32); MORIO-CATIO, 8° (223-98-3). LA ULTIMA CENA (Cub., v.o.): H. sp. Denfert, 14° (321-41-01). LA VALSE DES PANTINS (A., v.o.): Quintette, 5° (633-79-38); Marignan, 8° (339-92-82).

LE VENT (Mai., v.o.) : Saint-André-des-Arts, 6 (326-80-25). VICTOR, VICTORIA (A., v.o.) : St-Michel, 5 (326-79-17). LA VIE EST UN ROMAN (Fr.) : Studio Cujas, 5 (354-89-22). ZOMBIE (A., v.f.) (\*\*): Hollywood Bou-levards, 9: (770-10-41).

# Les grandes reprises

ANNIE HALL (A., v.o.): Forum Orient-Express, 1= (233-63-65); Publicis Champs-Elysées, 9= (720-76-23); v.f.: Paramount Montpermasse, 14= (329-LES ARISTOCHATS (A., v.f.) : Napo-

160a, 17= (380-41-46). BARRY LINDON (A., v.e.): Gammont Halles, 1" (297-49-70); Saimt-Germain Studio, 6" (633-63-20); Paramount-Odéon, 6" (325-59-83); Bonaparte, 6" v.L.: Capri, 2 (508-11-69); Berlitz, 2 (742-60-33); Gaumont Sud, 14 (327-84-50); Montparnesse Pathé, 14 (320-12-06); Montparnesse Paths, 1- (22-46-01); 12-06); Pathé Clichy, 18- (522-46-01); Cammont Gambetz, 20- (636-10-96).

BYE BYE REASIL (A.) : Donfert, 14-(321-41-01). CABARET (A., v.o.) : Noc

(354-4534).

LES CINQUANTE-CINQ FOURS DE PÉRIN (A., v.o.): U.G.C. Damon, 6 (329-42-62); Normandie, 8 (359-41-18); v.f.: Capri. 2 (508-11-69); U.G.C. Convention, 15 (828-20-64). LES CHIENS DE PAILLE (A. v.o.)

(\*\*) Forum, 1\* (233-63-35); U.G.C. Odéon, 6\* (325-71-08); Romondo, 6\* (633-08-22); Bianritz, 8\* (723-69-23); 14-Juillet Bastille, 11\* (357-90-81); v.f.: U.G.C. Opén, 2\* (261-50-32); U.G.C. Boulevard, 9\* (246-66-44); Minrat, 16\* (651-99-75); Images, 18\* (522-47-94).

LES CONTES DE CANTERBURY (11, v.o.) (\*\*\*); Champo, 5\* (354-51-60).

LE CRI (ft. v.o.): Studio Bertand, 7\* LE CEI (It., v.o.) : Studio Bertrand, 70

LES DAMNÉS (IL., v.L.) (\*) : Opéra Night, 2\* (296-62-56). DELIVRANCE (A., v.L.) (\*) : Opéra Night, 2- (296-62-56).

LE DERNIER TANGO A PARIS (IL v.o.) (\*\*) : Ciné Beanbourg, 3 (271-52-36) : Elyaées Lincoln, 8 (359-36-14) : Parmassiens, 14 (329-83-11). 36-14); Parnassiens, 14 (329-83-11). LES DIABLES (A., v.o.) (\*\*): Sundio Médicis, 5 (633-25-97).

DRIVER (A., v.o.): Marbenf, 8\* (225-18-45); v.f.: U.G.C. Opera, 2\* (261-50-32); U.G.C. Gobelins, 13\* (336-DROLE DE COUPLE (A., v.o.) : Studio Bertrand, 7 (783-64-66).

PMMANUELLE (Fr.) (\*\*) : Paramount City, 8 (562-45-76). City, 8 (362-45-76).

LTEMPTRE DES SENS (Jap., v.o.),
(\*\*): Ciné Beaubourg, 3\* (271-52-36);
U.G.C. Rotonde, 6\* (633-08-22);
U.G.C. Biarriz, 8\* (723-69-23); v.L.
U.G.C. Gare de Lyon, 12\* (343-01-59).

LES ENSORCELÉS (L., v.o.): Action
Christine, 6\* (325-47-46).

ERASERHEAD (A., v.o.): Escurial, 13\*
(707-28-06).

(707-28-04).

L'ESPION QUI M'AIMAIT (A., v.o.):
Forum Orient-Express, 1\* (233-63-65);
Chmy Palace, 5\* (354-57-47);
Marignan, 9\* (339-92-82); v.f.: Berlitz, 2\*
(742-60-33);
Maxéville, 9\* (770-72-86);
Alhéns, 12\* (343-00-65);
Fanvotte, 13\* (331-56-86);
Gammont Sud,
14\* (327-84-50);
Montpacasse Pathé,
14\* (320-12-06);
Grand Pavois, 15\*
(554-46-85);
Clichy Pathé, 18\* (522-46-01);
Gambette, 2\* (636-10-96). L'EXTRAVAGANT Mª RUCCLES (A. v.o.): Olympic Saint-Germain, 6 (222-87-23): Olympic Baltac, 3 (561-10-60).

57-34). CLISSEMENTS PROCRESSORS DU

naire, & (344-57-34).
L'HOMBAE A LA PEAU DE SERPENT
(H. sp.) (A., v.a.): Châtelet, 1\* (508-94-14).

IL ÉTAIT UNE POIS DANS L'OUEST (lt. v.L.) : Trois Hanstmann, 9 (770-47-55). L'ILE SUR LE TOIT DU MONDE (A.,

LE LAURÉAT (A., v.o.) : Quartier Latin,

MONTY PYTHON SACRE GRAAL (A., v.o.): Cluny Écoles, 5º (354-20-12). MOURIR A TRENTE ANS (Fr) : Saint-Ambroise, 11° (700-89-16). NEW YORK NEW YORK (version inté-

tion Christine, 6 (325-47-46).

OUTLAND (A, v.o.) (\*): Gaumont Halles, 1" (297-49-70); Quinnette, 5" (653-79-38); Ambassade, 8" (359-19-08); Purnassiens, 14" (329-83-11); v.f.:Lamière, 9" (246-49-07). PAIN ET CHOCOLAT (It., v.o.) : Saint-

v.o.) (\*) Cinoches, 6\* (633-10-82). LE PIGEON (It., v.o.) : Olympic Luxen-bourg, 6\* (633-97-77).

41-46).

Maillot, 17 (758-24-24).

14 (327-52-37).

REDS (A., v.o.) : André-Bazin, 13 (337-

9 (770-33-88); Montparnos, 14 (327-52-37). LES VALSEUSES (Fr.) (\*\*) : Français

WOODSTOCK (A., v.o.) : Péniche des Arts, 16 (527-77-55).

COURSES

# VINCENNES

Pari jumelé dans toutes les courses Pari trio

Prochaines soirées :

6-27-29JUILLET =

LES FAUCONS DE LA NUIT (A., v.f.) : Arcades, 2 (233-54-58) Mazávilla, 9 (770-72-86).

(70-72-96).

FIESH (A.) (\*\*): Movies, 1= (260-43-99); Sains-Sérezin, 5= (354-50-91); Action Christine, 6= (325-47-46); Olympic Balzac, 3= (561-10-60); Olympic Entreph, 1= (542-67-42).

FRANKENSTEIN JUNIOR (A., v.o.) : Studio Alpha, 5: (354-39-47). GEORGIA (A., v.o.) : Lisconneire, 6º (544-

PLAISER (H. sp.) (Fr.) (\*\*) : Desfert, 14 (321-41-01). LA GUERRE DU FEU (Fr.) : Lucer-

LES HOMMES PRÉPÉRENT LES BLONDES (A., v.o.) : Action Écoles, 5-

v.f.): Napoléon, 17 (380-41-46). JEREMIAH JOHNSON (A., v.f.) Opéra Night, 2\* (296-62-56).

JE SUIS TIMIDE MAIS JE ME SOI-GNE (Fr.): Marivaux, 2 (296-80-40). JÉSUS DE NAZARETH (It., v.f.): (1° ct 2° partie), Grand Pavois, 15° (554-46-85).

LE LAUREAT (A., v.o.): Quartier Latin, 5° (326-84-25). LA MAITRESSE DU LIEUTENANT FRANÇAIS (A., v.o.): Calypso, 17° (380-30-11).

MIDNIGHT EXPRESS (A., v.f.) (\*\*) Capri. 2" (508-11-69).

grale) : Calypso, 17 (380-30-11).

NINOTCHEA (A., v.o.): Action Chris-tine, & (325-47-46); Mac Mahon, 17-(380-24-81). LA NUIT DE L'AGUANE (A., v.o.): Ac-

Michel, 5 (326-79-17).
PHANTOM OF THE PARADISE (A.,

PINOCCHIO (A., v.f.) : La Royale, 8-(265-82-66) ; Napoléon, 17- (380-

POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS
(A. v.o.): U.G.C. Danton 6 (329-42-62); U.G.C. Normandie, 8 (359-41-18); v.f.: Grand Rex, 2 (236-83-93); U.G.C. Montparnasse, 6 (544-14-27); U.G.C. Gare & Lyon, 12 (343-01-59); U.G.C. Gobelins, 13 (336-23-44); U.G.C. Convention, 19 (828-20-64)

ROCKY I (A., v.o.): Forum, 1\* (297-53-74); Publicis Saint-Germain, 6\* (222-72-80); Paramount Mercury, 8\* (562-75-90); v.f.: Paramount Opéra, 9\* (742-56-31); Paramount Montparnasse, 14\* (329-90-10); Convention Saint-Charles, 15\* (579-31-60); Paramount

PIZ AMER (1., v.o.): Acacies, 17- (764-97-83); Olympic Halles, 4- (278-34-15); Sundo Logos, 5- (354-26-42); Olympic, 14- (542-67-42). SEX SHOP (Fr.) (\*): Richelies, 2- (233-56-70); Ambassade, 3- (359-19-08); Lamière, 9- (246-49-07); Montparnos, 14- (372-52-37).

SPARTACUS (A., v.o.): Gaumont Halles, 1\* (297-49-70); U.G.C. Odéon, 6\* (325-71-08); U.G.C. Biarvitz, 8\* (723-69-23); 14-Jullet Beaugrenelle, 15\* (575-79-79); v.f.: Grand Rex, 2\* (236-83-93); U.G.C. Opéra, 2\* (261-50-32); U.G.C. Gare de Lyon, 12\* (343-01-59); Bienvenfte Montparnasse, 14\* (544-25-02); Pathé Wepler, 18\* (522-46-01).

LE TROISIÈME HOMME (A., v.o.) : Champo, 5 (354-51-60).

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE (A. v.o.): Bacarial Panorama, 13° (707-28-04).

Vendredi 1º juillet à 20 heures

à chaque réunion

989-67-11

18 h 55 Tribune libre. Francs et franches camarades.

- M. Jean-Paul Fuchs, député (U.D.F.) du Haut-Rhin, est l'invité de l'émission « Plaidoyer » de R.M.C.,

Y. Okav, E. Naskin, C. Troyon, C. Ipekkaya, D. Turkali

(v.o. sous-titrée) . (v.o. sous-titrée).
Un paysan pauvre, accusé d'un vol qu'il n'a pas commis, fait le vœu de tuer son prochain enfant mâle s'il sort de prison, innocenté. Ce qui arrive. Sa femme, encetnte, accouche, alors, d'un fils. D'après un fait divers réel des années 60, l'étude d'un comportement aberran, provoqué par une foi religieuse aliénante et le sous-dévioppement. La Turquie, l'islam, les traditions, la misère. Un ton de reportage parfols. Film inédit.

h 55 Dábat. h 55 Debat.

Avec Atif Yilmaz, le réalisateur, M™ Kerlma Ulussoy,
comédienne turque, MM. Jalladeau, directeur du Fes-tival de Nantes, et Mehmet Basuicu, journaliste, spécia-liste du ciuéma turc.

22 h 40 Journal. 23 h 3 Une minute pour une image, d'Agnès Varda. L'album imaginaire de Robert Delpire commenté par P. Dumayet, journaliste.

23 h 5 Prálude à la nuit. - Concerto pour orchestre en la majeur -, d'A. Vivaldi, par les solistes de l'Opèra de Paris, P. Doukan au

# FRANCE-CULTURE

20 h. Nouveau répertoire dramatique : Le dîner de Lina, de P. Minyana, suivi d'un entretien avec l'auteur.
 22 h 30, Nuits magnétiques : langues de vipères et autres

19 h 35 Pour les jeunes.

Emission de J.-C. Averty.

Avec Ray Charles.

22 h 25 Prélude à la nuit.

FRANCE-CULTURE

8 b 50 Echec an hasard.

tagne. 19 h Actualités magazine.

FRANCE-MUSIQUE

C. Zacharias, piano.

Dvorak, Bartok, Berio...

12 h 35. Jazz s'il vous plait

18 h 30, Str

19 h 35, L'imp

17 h 5, Les intégrales de Mendelssohn.

h 7 Matinée des arts du spectacle.

Rochelle (et à 13 h 30 et 16 h).

12 h 45 Panorama: l'Amérique du Sud.

20 h Les jeux.

21 h 35 Journal.

les-Pins.

19 h 50 Dessin animé : Utysse 31.

20 h 35 Vendredi : Brizola, l'homme de Rio.

(Lire page 22)

21 h 55 Festival international du jazz à Juan-

22 h 23 Une minute pour une image. D'Agnès

10 h 45 Le texte et la marge: « Enquête sur le procès du roi Louis-XVI », avec P. et P. Girault de Coursac.

11 h 2 Musique: opération décentralisée... festival de La

14 h, Soas. 14 h 5. Un livre, des volx : « Satan, sa psychothérapie et sa

14 h 45 Les après-midi de France-Culture : Les incomms de l'histoire (le frère Guérin, éminence grise de Philippe-

Auguste).

18 h 30 Femilieton: Le grand livre des aventures de Bre-

h 30 Les grandes avennes de la science moderne : La vie dans l'univers, avec J.-C. Pecker, professeur au Col-

20 h Majorités politiques et alternatives, avec G. Russo.

22 la 30 Nuits magnétiques : langues de vipères et autres

7 h 45, Le journal de musique. 8 h 10, Concert : Œuvres de Scarlatti, Beethoven, par

9 h 5. Le matia des musiciens (voir lundi) : œuvres de

13 h. Avis de recherche : Schoenberg.
13 h 30, Jennes solistes : œuvres de Kodaly, Jertic, Faure,

14 h. Equivalences: Schubert.
14 h. 30, D'une oreille à l'autre : Œuvres de Haydo, Gra-

par J.-E. Bavouzet, piano et D. de Williencourt, violon-

h 30. Studio-concert (en direct du Studio 106) : musique française du XVIII<sup>4</sup> siècle (Couperin, Rameau, Leclair, Forqueray).

B. Olivi, J. Rovan, A. Mathieu et P. Viveret.

21 h 30 Black and blue : Festival d'été, avec P. Carles.

guérison par l'infortané Dr Kassler, L.P.C.V. .., de J. Leven.

L'album imaginaire de Robert Delpire, commenté par

· Fantaisie en ut mineur » de Mozart par A. Kontarsky,

Magazine d'information de A. Campana.

FRANCE-MUSIQUE 29 h 30, Concert (donné le 21 février 1983 au Grand Auditorium): «Sonate pour violon et piano» de Beethoven, Ravel, Prokofiev, sol. P. Fontanarosa, violon, et Y. Bou-

22 h 30, Fréquence de mit : Polar Celluloid ; œuvres de

# Vendredi 1ª juillet

Jeudi 30 juin

19 h 10 Journal. PREMIÈRE CHAINE : TF 1 19 h 15 Emissions régionales.

11 h 35 Vision plus. 12 h H.F. 12 (înfo). 12 h 30 Atout cour.

TROISIÈME CHAINE : FR 3

20 h 40 Film : le Sacrifice.

PREMIÈRE CHAINE : TF 1

20 h 35 Téléfilm : Paris-Madagescar

site. De P. Le Gall et H. Delebecque.

DEUXIÈME CHAINE : A2

23 h 10 Journal

23 h 20 Journal.

n 35 l'atentan : Parts-Matangascar.

D'A. Revel-Bertrand, avec D. Volle, P. Pradiet.

En stage à Madagascar, une jeune pédiatre tombe amoureuse de son médecin-chef, misogyne mais compétent. Comédie musicale, entrecoupée de reportages scientifiques incongrus et violents.

Comment réussir sans marcher sur des cadavres? Une émission drôle, vivante.

20 h 35 Film: le Risque de vivre.
Film français de G. Calderon (1980).
Selon les lois de la nature, la lutte pour la vie des insectes, des poissons, des oiseaux, des animaux. Un admirable documentaire en couleurs, réalisé avec un matériel très spécialisé et montrant de près un univers ignoré de l'homme. Le commentaire, la musique et le bruitage contribuen à l'originalité de l'entreprise.

2 h. Managine : le soriement du rocket.

Magazine : Les enfants du rock.

Au sommaire: Houba-Houba, avec un concert U2, Screamin'Jay Hawkins, The Nitecaps, The Strangiers, Tomy Powels: Les modernistes: un reportage sur le

20 h 35 Cinéma sans visa, de J. Lacouture et

Film ture d'A. Yilmaz (1979), avec T. Akan, N. Nazir,

22 h 15 Documentaire : Au petit bonheur la réus

13 h Journal. 13 h 50 Portes ouvertes. La prise de conscience chez l'enfant handicapé.

16 h 50 Tour de France. C'est à vous. 18 h

18 h 25 Le village dans les nuages. 18 h. 50 Histoire d'en rire. 19 h 5 Météorologie.

19 h 15 Emissions régionales. 19 h 40 Les uns pour les autres.

20 h Journal. 20 h 35 Variétés : Francis Cabrel. A l'hôpital St-Camille de Montréal.

21 h 40 Caméra une première : Opération bonheur. Réal J.-C. Cabanis avec R. Girand, M. Peterson

Un producteur de télévision se marie en direct, et érige son couple en étalon-or : une comédie dite - bur 22 h 5 Histoires naturelles : Les gardes-pêche. Emission d'E. Lalou, I. Barrère et J.-P. Fleury.

# 23 h 15 Journal et cinq jours en Bourse.

**DEUXIÈME CHAINE: A 2** 10 h 30 ANTIOPE. Journal (et à 12 h 45).

12 h 10 Jeu : L'Académie des neuf. 13 h 35 Emissions régionales. 13 h 50 Série : Les amours des années folles.

14 h 5 Autourd'hui la vie.

Tennis à Wimbledon. Récré A 2. 18 h 18 h 30 C'est la vie.

18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres. 19 h 15 Emissions régionales. 19 h 40 Le théâtre de Bouvard. 20 h Journal.

20 h 35 Série : Verdi. De R. Castelle Premier épisode de la colossale biographie de Gheseppe Verdi destinée à animer d'un souffle lyrique nos soirées estivales. Le résultat est un pensum didactique qui défie les meilleurs moments de la télévision scolaire...

21 h 25 Apostrophes.

Magazine littéraire de B. Pivot. L'homme blanc à travers le monde, sont invités : A. Brink (Sur un banc du Lexembourg), P. Bruckner (le Sanglot de l'homme blanc), R. Charney (la Terre des adieux), M. Droit (Et maimenant, si nous partions de l'Afrique du Sad), R. Dumont (Finis les lendemains qui chantent).

22 h 40 Journal. 22 h 50 Ciné-club (cycle les années 70) : Corps à

Film français de P. Veochiali (1979), avec H. Surgère, N. Silberg, M. Robinson, M. Mezières, B. Bruno, S. Saviange. o. Savunge. Un garagiste du Kremlin-Bicètre tombe amoureux fou d'une pharmaclenne, bourgeoise de vingt ans son ainée. Elle finit par cèder à sa passion, chacun se perdant dans tue junt par ceaer à sa passion, chacun se perant uaux le gouffre de l'autre. L'amour plus fort que les diffi-rences sociales et la morale traditionnelle. Poésie et tra-

gédie des sentiments. Quelques scènes populistes dans la tradition des années 30 gâtent un peu le lyrisme de cette œuvre, de toute façon profondément troublante. TROISIÈME CHAINE: FR 3:

# TRIBUNES ET DÉBATS

**JEUDI 30 JUIN** 

 M. Vadim Zagladine, chef adjoint de la section politique étrangère du P.C. de l'Union soviétique, parle des relations entre la France et l'U.R.S.S., au cours de l'émission « Le téléphone sonne » de France-Inter, à

**VENDREDI 1" JUILLET** 

DANS LES SOCIÉTÉS DE PERSONNEL DU « MONDE »

20 à 30. Concert : (en direct de Lausanne) : « Prélude à l'après-midi d'un faune » : « Six épigraphes antiques », de Debussy ; « L'Enfant et les sortilèges » de Ravel, par le Nouvel Orchestre Philharmonique, les chœurs et la mai-

trise de Radio-France, dir. A. Jordan, sol. C. Allice Lugaz, G. Raphanel...

22 h 30 Fréquence de mat : Nuits noires : la peur du vide.

La société des rédacteurs du « Monde », réunie en assemblée générale le 28 juin, a approuvé (91 pour, 0 contre et 47 abstentions) le rapport d'activité de son conseil d'administration. Après renouvellement du quart de ses membres, le conseil a reconduit Jean-Pierre Clerc dans ses fonctions de président, Bruno De-

thomas et Alain Rollat étant élus vice-présidents. La société des cadres du « Monde », réunie en assemblée générale le 21 juin - après avoir étu deux nouveaux membres de son conseil d'administration, - a reconduit M. Didier Dupont dans ses fonctions de

LE 21 SEPTEMBRE UNE FEMME PEUT EN CACHER UNE AUTRE!

# **COMMUNICATION**

# **SUR ANTENNE 2**

# Les magazines d'information prennent aussi des vacances

zines d'information d'Antenne 2 pendant l'été. « Résistauces », le mensuel présenté par Bernard Langlois, « A nous medi animé par Patrick Poivre d'Arvor, et « Dimanche magazine » partent en vacances. Re-tour prévu à la rentrée. Réduction des équipes pendant

l'été ? Certes, mais aussi, surtout, question d'économie. Antenne 2 se prépare en ronchonnant à se serrer la ceinture. Lancés à toute vitesse, à ane deux mois après l'arrivée de Michel Thoulouze comme adjoint au directeur de la rédaction à Antenne 2, les trois magazines ont ob-tenu en quelques mois des scores assez saiisfaisants. Bousculé, déprogrammé plusieurs fois (à cause des grèves, de l'harmonisaion des programmes), changé d'horaires, « Résistances » est passé de 8,9 points à l'Audimat (1) à 13 quand il a été programmé à 22 h. « A nous deux » oscille entre 9 et 10. « Dimanche magazine », qui attei-gnait 13, est en baisse légère. Enfin, Résistances », surtout, coûte cher.

Un battant, Michel Thoulouze, le style jeune reporter dynamique et ambitieux, qui a le goût du risque et de l'entregent, toujours en avance de quelques foulées. C'est lui qui a lancé «Sept sur sept» sur TF 1, après le « Vendredi » - en coproduction - sur FR 3. Un prospecteur d'idées à qui Pierre Desgraupes, P.-D.G. d'Antenne 2, a donné les pleins pouvoirs pour lancer des magazines d'information. Qu'il prenne des ris-ques! Il en a pris. Il bénéficiait, il faut le dire, d'une rédaction en pleine

« La difficulté, c'était de faire quelque chose qui n'existait pas », nous déclare Michel Thoulouze. Il a cherché un ton, une grammaire différents. En regardant notamment du côté de l'étranger. « A nous deux » (le samedi à 12 heures), par exem-

**NOUVEAUX MÉDIAS** 

ET DROITS D'AUTEUR

Les inquiétudes

de la SACEM

L'essor des nouvelles technologies

de la communication se fera-t-il an

détriment des créateurs? C'est ce

que redoute M. Jean-Loup Tournier,

directeur général de la SACEM (Société des auteurs, compositeurs

et éditeurs de musique), qui présen-

tait, mercredi 29 juin, les résultats

de l'exercice 1982, - momentané-

ment satisfaisants > (1).« Nous as-sistons déjà à un vérttable transfert

de la consommation publique de la

mestique. - Le nombre des specta-

cles et bals serait en effet en régres-

sion: 130 000 l'année dernière

contre 180 000 en 1979, tandis que

l'usage des magnétophones et ma-gnétoscopes se généralise au point que « l'homme de la rue devient un

véritable exploitant musical ., se-

lon M. Tournier, avec plus de trente

heures d'œuvres enregistrées par

Avec l'apparition du câble, du sa-

tellite et des ordinateurs domestiques, qui vont encore accroître les possibilités de réception à domicile, M. Tournier redoute que la manne

rétribuant les créateurs ne dispa-

raisse. La généralisation de ces mé-

dias rendant la perception des droits

d'auteur plus difficile dans le cas du

câble, impossible dans celui des ap-pareils privés, le directeur de la SA-CEM formule diverses propositions,

qu'il souhaite voir prises en compte dans le projet de loi sur l'œuvre au-

ration au ministère délégué à la

culture : une redevance sur les cas-

leur budget, 2,5 % seulement si la programmation musicale représente

moins de 30 % du temps d'antenne. – E.R.

(1) Les perceptions de droits d'au-teurs réalisées en 1982 par la SACEM se sont élevées à 1,321 milliard contre

se sont elevees à 1,521 minard courre 1,128 miliard de francs en 1981, soit une progression de 17,04 %. Les frais de gestion interne qui diminuent d'aurant les reversements à quelque 50 000 créateurs français et étrangers sont en baisse : 14,8 % des perceptions contre 15,2 %.

l'étranger.

musique vers une consomi

ple, s'inspire d'une émission britan-nique et hollandaise. Ce bizarre ma-gazine, déversoir des impasses en tout genre, entièrement bâti à partir des lettres envoyées par les téléspec-tateurs, présente chaque semaine donze cas en quarante-cinq minutes. sept journalistes sur un plateau - ils ne se parlent jamais entre eux, ils font face à la caméra - commentent, épluchent, dissèquent les vacheries de la vie dans la plus grande divrsité de ton. On y découvre ce qui peut inciter au désespoir chronique. une dame qui s'est fait opérer de bourrelets aux jambes et s'est retrouvée avec des cicatrices telles que son mari a divorcé; un couple qui a commencé de se faire construire une maison face à une société immobi-lière qui a fait faillite; des chômeurs escroqués, des gens sans défense, victimes de l'administration d'E.D.F., des P.T.T., de la justice... mais aussi d'avocats, de médecins, de sociétés privées... Le travail de l'équipe consiste à faire d'abord une contre-enquête (beaucoup de déchets, paraît-il), puis à constituer un dossier sérieux. « A nous deux » a résolu pas mal de cas, pas tous. La nouveauté, c'est d'avoir osé mélanger le comique et le dramatique. « Les services de sondages nous avalent averti qu'on allait - se planter ». En France, on ne mélange pas l'information avec les variétés! On nous a dit : « Vous allez faire du Bellemare », « le Petit Rapporteur ». On n'a rien fait de tout cela, on est allé plus loin. Ce qui m'intéressait, c'est que cela ressemble à la vie - rires et pleurs, - changer la rythmique habituelle, enlever un certain nombre de tics de la télévi-

vulgaire, mais populaire et efficace. Dimanche magazine » (dimanche, 18 h 10) a un côté un peu papier glacé, joli, bien fait, avec un beau générique. Mais il manque ici et là de densité dans l'information, il sacrifie parfois au « croustillant ».

laire. Toute la nuit, les écoles de samba sont descendues dans la

rue. Klaxons, sifflets, et cette at-

mosphère de camaval inimegina-

nouveau gouverneur de l'État de Rio-de-Janeiro, Leonel Brizola,

candidat du parti démocratique travailliste, le 15 mars 1983. Brizola a été élu contre le candi-

dat même du gouvernement (mi-

litaire), par les pauvres, par les Noirs, par la favela.

comme on a dit, est aussi le can-didat de l'espoir, à écouter ceux

que Mariella Richini et Pierre-

Bernard Soulier ont interrogés au

hasard de la rue. « Il a beaucoup

d'idées », « le peuple va se sen-

tir mieux > : « c'est quelqu'un qui va changer les choses >,

e on attend ... Brizola, l'agita-

teur. l'extrémiste, allié aux mou-

vements de guérilla, qui est ren-mé chez lui après dix ans d'exil, Brizola, cet ancien « ennemi

nº 1 » des militaires, qui s'est as-sagi, qui a changé, dit-on (ce qui

rassure les uns et irrite les au-

tres), a un programme un peu flou, populiste, mais généreux. Il a promis de scolariser 40 % des

enfants qui ne vont pas à l'école dans l'État de Rio-de-Janeiro, de

nourrir ceux qui sont sous-

violence et la faim et où

entés. Il ne veut pas détruire les favelas, où deux millions de personnes vivent dans la boue, la

Le « candidat de la révolte »

- A VOIR

DIE POUT TETET I INV

sion. » « A nous deux » est assez

magazines déjà créés, en particulier à «Sept sur sept » ? Comment met-tre le plus d'informations possible en cinquante minutes ? Michel Thoulouze a supprimé le présentateur, cherché une mise en pages très < hebdo >. D'où ces petits sujets, des informations très brèves de quarante-cinq secondes, «l'édito» de Pierre Lescure, des liaisons graphiques (possibles avec la vidéo). Une formule classique avec une pré sentation qui ne Pest pas. Michel Thoulouze pense à le transformer un peu à la rentrée, le « tirer » davantage vers l'enquête, expliquer davan-tage les pouvoirs, les mécanismes de la société.

De tous les magazines lancés par Michel Thoulouze, « Résistances », confié à Bernard Langlois - l'exclu d'Antenne 2 midi, - est le plus difficile à réaliser. Il n'a pas d'équivalent dans le monde (mais il commence à intéresser les télévisions étrangères, qui achètent déjà des reportages). C'est un magazine à hauts risques financiers et humains. Les reportages, pour la plupart, sont clandestins. Ils n'arrivent pas toujours à temps (sur quinze tournages, il en rentre en moyenne trois), mais il met le doigt une fois par mois sur les multiples aspects de la violence dans le monde qu'elle s'exerce à gauche ou a droite, dans les régimes totalitaires ou démocratiques. On peut ergoter sur la forme, le décor, la mise en scène (un peu théâtrale), la qualité technique, les difficultés qu'il crée à l'intérieur de la rédaction (certains critiquent les achats à l'extérieur, la non-reconnaissance des sujets à leurs anteurs)... Il est devenu indispensa-ble. On le retrouvera à la rentrée, le mercredi à 21 h 30.

# CATHERINE HUMBLOT.

 Système de sondage automatique placé auprès de 650 foyers, représenta-tifs des réléspectateurs français, enregistrant la date, l'heure et la chaîne regar-

700 000 enfants sont quasiment

à l'abandon. Il veut les aména-

s'organiser, avec les pro-

elimentaire aux enfants déshé-

rités. Mariella Richini et Pierre-

Bernard Soulier ont montré le cli-

mat actuel, l'attente du petit

peuple du Brésil, la violence quo-

tidienne, celle de la délinguance.

celle des Escadrons de la mort

qui organisant des expéditions

punitives pour éliminer ceux qu'ils appellent « la lie de la so-

ciété ». En fait-il partie, cet homme interviewé à la sortie

enterre par dizames, à la sau-

vette, les victimes des Esca-

drons ? Le sigle E.M. collé sur sa

voiture signifie selon lui « Esca-

drons motorisés, ma chérie »,

une simple organisation para-

Brizola a déclaré la guerre aux

Escadrons de la mort comme à la pauvreté. Quelles sont ses

chances dans un pays en pleine

débandade économique, en proje

à la corruption, à la violence ? Il

manque peut-être à ce reportage très vivant un regard plus aigu

sur les rapports de forces. -

★ « Vendredi » : Brizola, l'homme de Rio, le 1« juillet, FR 3, 20 h 35.

La population a commencé de

Le Brésil de Brizola

# CARNET

# Réceptions

 L'ambassadeur da Portugal,
 M. Antonio de Siqueira Sreire, a douné une réception mercredi à l'occasion de son départ, pour premôre congé de ses M. et M= Philippe Mérimée

# Naissances

- M. Bertrand BACHÉ et M™, née bantal NEDJIB, zinsi que Philippe sont heureux

### Caroline le 6 avril 1983. 2 bis, rue de Billancourt, 92100 Boulogne.

- M. DARTHENAY et M™, née TOUSSAINT, ont la joie de faire part de la maissance de leur fils

Aurélien, le 21 juin 1983. 3. avenue Saint-Exupéry 92160 Antony.

- M. Alain HUCHON et M™, née Anne COINTREAU laissent à Pierre-Henri et Dorothée la joie de faire part

Paul-Antoine, le 24 juin 1983.

Segonzac. Paris. Grenoble - M. Paul OSTIER a la joic d'annoncer la naissance de son qu zième petit-enfant

Sonhie-Flissheth chez M. et M-H. ELMERING. 818, Tegernsee, Sonnleitenweg 16 (R.F.A.)

> **Mariages** Florence BLAEVOET

Thierry LAROYE sont heureux d'annoncer leur mariage, le 2 juillet 1983, à Fâches-Thumesnil

Sandra FINKEL et le docter Claude RANVAL, ont le bonheur de faire part de leur mariage, qui a été célébré le 21 juin 1983.

# Décès

- M. Georges Delhomme, son époux, M. et M= Claude Bruaire, Jean-Pierre et Alain,

ses enfants et petits-enfant Sa famille et ses amis, ont la tristesse d'annoncer le décès sur-venu à son domicile, le 18 juin 1983, de

M<sup>ne</sup> Georges DELHOMME, née Jeanne Lembrouck.

Ses obsèques ont été célébrées dans la plus stricte intimité. Cet avis tient lieu de faire-part. 10, avenue De 75007 Paris.

- M= Gabriele Ianni-Alice, née Monique Govin, son épouse, Dimitri et Elisa, ses enfants, Les familles Isnui-Alice, Morelli, Ciotti, Govin, Vauxion, Son frère, ses sœurs et beaux-pare

ont la douleur de faire part du décès accidentel de M. Gabriele IANNI-ALICE, directeur de l'usine Benetton

à Troyes, survenu le 25 juin 1983, dans sa quarante-cinquième année. La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 4 juillet, à 11 heures, en l'église Saint-Avoul de Provins. Cet avis tient lieu de faire-part. 25. villa Rothier, 10000 Troyes.

- Nous avons la douleur de faire docteur Pierre LAFON,

vétérinaire à Saint-Pierre-d'Oléron. urvenu le 19 juin, à Montpellier, dans a soixante-quatorzième année.

 Anne et Dominique Commeau, Isabelle Mariojouls de Saint-Vinceat, Louis de Saint-Vincent, Claire Mariojouls, Catherine Mariojouls, Cécile, Florian, Judith,

Antoine, Lucie, ses enfants et petits-enfants, La famille Carcaillon, font part de la mort de

Jean MARIOJOULS,

décédé au milien des siens, le 26 juin 1983, à l'âge de cinquante-six ans, dens la Foi et l'Espérance de la Résusrection.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 5 juillet 1983, à 10 h 30, en l'église Saint-Merri, 78, rue Saint-Martin, Paris 4, et sera suivie de l'inci-nération au cimetière du Père-Lachaise. 2, avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris.

— M. Paul Mérimée, doyen hono raire de l'université de Toulouse, M. et M= Jean-Pierre Domain

t leurs enfants. M. et Mª François Mérimée t lears enfants M. et M= Bernard Azam,

eurs enlants et petits-enlants, M. et M= Jacques Mérimée, leurs enfants et petits-enfants, ont la douleur de faire part de la mor

M- Paul MÉRIMÉE, née Anne-Marie Azana, pieusement décédée le 21 juin 1983 dans sa soixante-treizième année. La cérémonie religieuse a su lieu le 23 juin 1983 en l'église de Puylaurens (Tam).

Arifa, 81700 Puylanrens. L'Assistance publique de Paris fait part du décès de
 M. Claude

MOULONGUET DOLERIS, officier de la Légion d'homeur,
officier de la santé publique,
croix de guerre 1939-1945,
inspecteur général des affaires sociales
et ancien secrétaire général
de l'Assistance publique,
surveau le 25 jain 1983, dans sa

soixante-sixième amée.
Une ofrémonie religiouse a été, célébrée le mercredi 29 juin 1983 en l'église Saint-Séverin, Paris-5.

Saint-Séverin, Paris-5\*.

Né le 6 mai 1918 à Lembeye (Pyrénées-Atlandquel, Claude Moulonguet Doleris était diplômé d'études supérieures en droit et ancien cêive de l'Ecole libre des sciences politiques. Administrateur civil, il a effectué la ples grande partie de sa carrière au ministère des affaires sociales, où il était entré comme rédacteur en 1948. Affects à l'Inspection générale des affaires sociales en 1961, il a été normé lapecteur général en 1971, et s'occupe plus particulièrement de l'organisation senitaire de la région. Midi-Pyrénées et des départements d'outre-mer.

o curre-mer.
M. Claude Moulonguet Doleris fut nommé secrétaire général de l'Assistance publique en 1978, fonction qu'il occupa jusqu'à sa retraite, e 6 mai 1983.

 M
 — Georges Ory, son éponse,
 M. et M
 — Radu Plessia,
 Isabelle et Diane, M. et M= Jean Josseran,
M. et M= Christopher Van Cleel

Philippe et Florence Giroux et Alexia, Carol Pereire, Arnand Pereire, Ivan et Roy Van Cleef, ses enfants, petits-enfants et arrière-

M. et M= Georges Raab, leurs enfants et petits enfants, ses beaux-frère, sœur et neveux. Et tous ses amis, ont la douleur de faire part du décès de

Georges ORY,
commandeur de la Légion d'honneur,
croix de guerre 1939-1945 avec palmes,
médaillé de la Résistance et de la déportation, commandeur du Mérite com

ancien conseiller municipal de Paris, ancien conseiller général de la Seine, administrateur civil honora survenu le 23 juin 1983, dans sa quatre-vingt-sixième amée.

L'inhumation a eu lieu dans la plus stricte intimité au nouveau cimetière de

B.P. 310 83703 Saint-Raphael cedex. 64, rue de Longchamp, 92200 Neuilly-sur-Sein 28, rue de Longchamp 92200 Nenilly-sur-Sein Culross Manor, Faygate, N' Horsham, West Sussex.

- M= Aimé Teyssier d'Orfeuil, Luc, Marc, Flavie et Yves,

Le colonel et M= Teyssier d'Orfeuil, M. et M= Henri Teyssier d'Orfeuil, M= Casimir Kovacshazy de Rigyiesa, es frères, sœur, belles-so

M. et M Correa de Azevedo, ses beaux-parents, | ont la douleur de faire part du décès M. Aimé TEYSSIER D'ORFEUIL

officier de la Légion d'honneur, survenu le 27 juin 1983 à Paris. Le service refigieux aura lien le ven-dredi 1= juillet, à 10 h 30, en l'église Saint-François-Xavier, place du ent-Mithouard (7º)

L'inhumation sera faite dans le caveau de famille, à Chaumeil, Corrèze. Ni fleurs ni couronnes. Priez pour lui. 4, rue Mario-Nikis, 75015 Paris.

Remerciements

- M= Charles Frappart, Et toute la famille, très touchées par les nombrenses marques de sympathic qui leur ont été témoignées lors du décès de M. Charles FRAPPART, remercient de tout cœur toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-sages, leurs envois de fleurs, se sont - Oran Tierneen, Marseille, Les familles Kalifa, Elkoabi, Espy,

Dray, Bentata, Dray, Bentata,
Leurs enfants, parents et alliés,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
marques de sympathie, leurs envois de
fleurs, se sont associées à leur peine lors in décès de leur très chère et res M- vente BENKALIFA LAZARE,

née Elkouhi Esther, née Elkouhi Esther, survenn à l'âge de quatre-vingt-dix au Les obsèques ont en lieu le diman 26 jain 1983 dans l'intimité.

- M= Lucies Boccara et ses enfants remerciont très sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné leur sympathic lors du décès de

M. Lucien BOCCARA.

**Anniversaires** Roger E. MOURÈREAU

Tous ses amis, tous coux qui gardé son souvenir, penseront à lui aujourd'hui.

# Soutenances de thèses DOCTORAT D'ÉTAT

- Université Paris-II, vendredi 1= juillet, à 9 h 30, salle des Commis-sions, M. Jean-Louis Masson: «Provinces, départements, régions : l'évolu-tion des circonstances administratives de la fin de l'Ancien Régime à nos

jours ». - Université Paris-I (Panthéon Sorbonne), samedi 2 juillet, à 14 heures, amphithéâtre Lesevre (Sor-bonne), M= Dora Piguet: - Les mouvements bulgares à l'époque des Paléolo gues ».

- Université Paris-IV (Sorbonne). hundi 4 juillet, à 14 heures, salle des Actes, M= José Turpin : « Doute et croyance chez Cicéron ; étude des rapports de la philosophie et de la religion du De republica an De fato ».

- Université Paris-II, lundi 4 juillet à 15 h 30, saile des Commissions, M= Chafica Haddy : « Les idées politiques des réformateurs musulmans »

- Université Paris-II, lundi 4 juillet, à 18 heures, salle des Commi M. Jean-Pierre Jourdren: « Essai sur la vision libérale de l'administration fran caise au XIXº siècle ».

- Université Paris-I (Panthéon Sorbonne), mercredi 6 juillet, à 9 h 30, salle des Commissions au centre Pan-théon, M. Abdeldjalil Belala : « Les Etats africains et la notion de zone éco-nomique exclusive ; l'exploitation des ressources halieutiques ».

- Université Paris-X (Nanterre). mercredi 6 juillet, à 9 h 30, salle C 26, M. Mostafa Abd el Aal : « Les intellectuels égyptiens et Israël ; de la veille de la guerre de 1967 à l'application des accords de Camp David :

- Université Paris-II, mercredi 6 juillet, à 17 heures, salle des Commis-sions, M. Vassili Notis : • L'industrialisation de la Grèce et la Commu

Nos abonnés, bénéficiant d'une réduction sur les insertions du e Carnet du Monde », sont priés de joindre à leur enzoi de texte une des dernières bandes pour justifier de cette qualité.



# un événement chez votre concessionnaire.

PRESENTATIONS des nouvelles BMM 524 td Turbo Diesel **525e à moteureta** 

les 30 juin • 1 et 2 juillet

# **Ets F.LOISEAU** CONCESSIONNAIRE

118, rue Houdan **92330 SCEAUX** Tél.: (1) 702.72.50





# Paris : 12, rue Trancher • 41, rue du Four • 74, rue de Passy • Tout Ma

settes vierges notamment et un paiement par le particulier à la consommation sur les réseaux câblés, et non par abonnement forfaitaire, comme c'est déjà le cas le plus souvent à M. Tournier a indiqué d'autre part que des négociations étaient acmellement en cours avec la Fédération nationale des télévisions et radios locales indépendantes (F.N.T.R.L.I.) et que vingt-cinq stations locales privées avaient déjà signé un accord avec la SACEM. Celles-ci devraient lui verser 5.% de

> 5 tirages consécutifs bulletin SIMPLE bulletin MULTIPLE





3 tailles, 3 teintes 40 cm 99 F 50 cm 129 F 60 cm 149 F 74, tue de Pass, - Tour Maine Monto



# SOCIAL

# Les suites du relèvement des cotisations de l'assurance-chômage

- Le C.N.P.F. se retire du conseil d'administration de l'UNEDIC
- Le gouvernement veut amener les partenaires sociaux à conclure une nouvelle convention

A l'occasion du conseil des ministres du 29 juin, le gouver-A l'occasion du conseil des ministres du 29 juin, le gouver-nement a fait connaître ses décisions concernant le financement de l'assurance-chômage et la hausse du SMIC. Il a alusi décidé de « porter, à partir du 1<sup>st</sup> juillet 1983, le taux des cotisations de l'assurance-chômage de 4,8 à 5,8 % ». Conformément au règle-ment de l'UNEDIC, « l'augmentation de 1 % ainsi décidée sera pour 0,6 % à la charge des employeurs et pour 0,4 % à la charge des salariés ». Le SMIC sera relevé de 1,1 %, ce qui représente. pte tenu de l'augmentation des prix de 0,7 % en mai; une revalorisation de 0,4 %, qui compense pour les « sunicards » le relèvement de la cotisation. Enfin, le plafond de la Sécurité sociale est relevé de 6.22 %.

La réaction du C.N.P.F. ne s'est pas fait attendre. Considérant ces décisions comme un « contresens économique », l'orga-nisation patronale a décidé de ne plus « siéger au conseil d'administration de l'UNEDIC jusqu'à l'adoption d'un nouveau système

Les ponts ne sont toutefois pas totalement rompus. La sécessité de conclure une pouveile convention fait son chemin, et il est clair que les pouvoirs publics veulest amener les partenaires sociaux à aller dans ce seus.

midi, la nouvelle tombe : le C.N.P.F. annonce qu'il ne siégera plus au conseil d'administration de l'UNE-DIC. Pour la première fois dans l'histoire du système d'assurance-chômage, créé en 1958, l'organisation patronale décide de pratiquer la politique de la chaise vide (1).

siéger dans les conseils d'administration des ASSEDIC. En clair, les ations continueront d'être versées aux allocataires, les guichers resteront onverts et les organisations syndicales se déclarent toutes soucieuses d'assurer la gestion quotidienne du système. Ce sont les décisions concernant

le financement de l'assurance-

chômage et la hausse du SMIC prises en conseil des ministres, le matin 29 juin, qui ont provoqué les fondres patronales.

« En accroissant de plus de 8 milliards de francs les charges sociales des entreprises, le gouvernement vient de prendre des mesures graves. très graves pour l'économie.

La seule augmentation de la coti-sation UNEDIC, décidée « de façon autoritaire par le gouvernement, représenterait une charge supplémentaire de 6 milliards de francs par an, selou le patronat. « Cette augmentation ne règle rien. Nous payons en vain. Depuis deux ans, tous les six mois il faut trouver de nouvelles recettes pour l'assurancechômage. La seule solution, c'est

une réforme en profondeur. C'est ce que nous proposons. C'est par là qu'il faut commencer.

En prenant la décision de ne plus « sièger au conseil d'administration de l'UNEDIC jusqu'à l'adoption d'un nouveau système d'assu-rance », le C.N.P.F. entend marquer par « un geste politique son exaspé-ration » face à « un contresens économique. A force de nous entendre crier au loup, personne n'y croyait

Le patronat ne s'arrête pas là. Après avoir estimé à 2 milliards de francs de charges supplémentaires le relèvement du plasond de la Sécu-rité sociale, il demande que la hausse du SMIC soit compensée « par une exonération correspondante des cotisations de sécurité

Le C.N.P.F. a donc nettement élevé le ton. Nul doute qu'en annon-çant sa décision de ne plus sièger au conseil d'administration de l'UNE-DIC il ait voulu faire la preuve de sa détermination à un moment où sa base donne des signes d'exaspération. Pour autant, il ne refuse pas d'ouvrir une négociation visant à réformer profondément le système, en faisant la part de ce qui revient à l'assurance-chômage et de ce qui revient à la solidarité nationale.

# M. Bergeron: le bon sens l'emportera

M. André Bergeron, secrétaire énéral de Force ouvrière, a immédiatement réagi à la décision du C.N.P.F. Mais c'est évidemment en tant que président de l'UNEDIC que M. Bergeron s'est exprimé. Déplorant la décision du patronat, a-t-il déclaré, je me refuse néanmoins à dramatiser. Je vais tout de suite demander audience à M. Gattaz [président du C.N.P.F.]. » Mais le secrétaire de F.O. n'en est

**ÉTRANGER** 

**ACCENTUATION** 

DE LA REPRISE

**AUX ÉTATS-UNIS** 

L'indice américain des indica-

teurs économiques, censé annoncer

l'évolution à court terme de l'acti-

tir de onze données, a ainsi enregis-

tré sa onzième hausse successive. En

pas moins véhément. « Quoi qu'il arrive, poursuit-il, en tant que président de l'assurance-chômage, je me battrai, bec et ongles, pour préserver l'institution à un moment où deux millions de demandeurs d'emploi, chômeurs et préretraités ne vivent que grâce aux prestations des ASSEDIC .. • Que personne ne s'affole, l'abstention patronale n'aura pas de conséquences à court terme. Pour la suite, j'espère que le bon sens l'emportera -, a conclu M. Bergeron.

Que va-t-il maintenant se passer? Selon la réglementation, la convention actuelle régissant le système d'assurance-chômage prend fin le 19 novembre prochain. Mais les nartenaires sociaux siégeant au conseil de l'UNEDIC peuvent décider de la prolonger de trois mois, voire plus. Au point où en sont les choses, cette hypothèse pourrait bien devenir réalité.

Au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, on ne paraît pas s'émouvoir de la riposte du C.N.P.F. On redoutait davantage la menace de grève des cotisation brandie la semaine dernière par M. Yvon Chotard, qui aurait été « un acte d'incivisme ».

Que les réprésentants du C.N.P.F. ne siègent plus au conseil d'administration, fait-on valoir rue de Grenelle, ne peut pas aggraver une situation déjà malsaine. Il y a déjà longtemps que le conseil l'administration de l'UNEDIC ne fonctionne plus, ajoute-t-on.

que le gouvernement a pris en conseil des ministres la seule décision qui lui est juridiquement reconnue par l'article L.351-18 du code du travail, à savoir l'augmentation des cotisations par décret.

tion de l'Etat à l'apurement du déficit de l'UNEDIC, il aurait fallu que la demande en soit expressé formulée par son conseil d'administration. Or non seulement cet appe à l'aide publique n'a pas été fait, mais le nureau de l'UNEDIC, venu rendre compte de la situation à vov et Kalite 27 juin, n'était pas mandaté pour faire une proposition ou présenter un plan. L'audience n'avait pour seul objet que de faire connaître l'impossibilité, pour les partenaires sociaux, de parvenir à un accord.

ministres ne pouvait tergiverser et devait prendre une . position minimaliste - en utilisant un décret dont l'application prendra fin le

Sur ce point, également, les choses sont maintenant clarifiées. A M. André Bergeron qui, en son nom propre, demandait un report de trois à quatre mois de cette date butoir en prétextant de la confusion qu'entraînerait une telle négociation sur le déroulement des élections à la Sécurité sociale prévues le 19 octo-bre prochain — le gouvernement réplique par une incitation à conclure à l'échéance annoncée. Le président de la République a voulu souligner cet impératif quand il a déclaré, devant le conseil des ministres, qu'il souhaitait voir des

mesures prises « vite, très vite ». Les partenaires sociaux devraient être d'autant plus incités d'ailer dans ce sens, que l'augmentation de un point des cotisations ne couvrirait que partiellement - à hauteur de milliards selon M. Bergeron — le déficit prévu pour 1983, qui devrait s'élever à 5,2 milliards de francs. Restent donc en suspens les

6.3 milliards de déficit de 1982, qui nécessiteront sans aucun doute un effort de l'État sous forme de contrigouvernement, manifestement, veut l'ensemble du dossier, surtout dans son aspect financier. Ainsi, ne s'étant pas engagé dans l'engrenage par cette décision du 29 juin, il se garde de laisser préjuger ce que sera sa position finale et la hauteur de sa participation quand les partenaires sociaux lui feront connaître la nouvelle convention.

Là se situe l'enjeu de cette partie par cette mesure.

de bras de fer. Pour l'heure, et on le répète au ministère des affaires sociales, le gouvernement, en restant dans le cadre strict de ses compétences, n'a accompli qu'un geste de pure gestion. En lieu et place du conseil d'administration de l'UNE-DIC défaillant, il a voulu assurer l'équilibre financier pour 1983, c'est-à-dire garantir l'essentiel. Les pouvoirs publics ne s'en tiendront pas là. M. Bérégovoy a ainsi indiqué Antenne 2 que le gouvernement était - prét à apporter son concours » à la définition d'un nou-veau système qui devrait notamment permettre « d'allèger les charges des entreprises de main-d'œuvre > par le déplafonnement des cotisations employeurs et la réforme du système de l'assiette, tout en rappelant au C.N.P.F. que - ce sont les licenciements qui créent les besolns de sinancement de l'assurance-

BADINTER ! AU SECOURS !!!

PROTECTION

DES VICTIMES

(Dessin de PLANTU.)

ILS MONT TOUT PRIS!!!

0 201

# ALAIN LEBAUBE.

(1) Le prochain conseil d'administra-tion de l'UNEDIC, qui doit se tenir le 6 juillet, ne pourra donc avoir lieu normalement, En dépit -carence >, le bureau de l'UNEDIC lier au règlement définitif de sera en mesure d'assurer la gestion consera en mesure o assurer la gestion con-rante du régime. En revanche, l'absence du C.N.P.F., si elle devait se prolonger, bioquerait les décisions statutaires que l'UNEDIC doit prendre au mois d'octo-lune de la contra de la contra de la contra de la contra de l'UNEDIC doit prendre au mois d'octobre, en particulier les revalorisations des prestations de chômage.

• LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES P.M.E. (C.G.P.M.E.) considère que le relèvement du SMIC et des cotisations à l'assurance-chômage - porte un coup grave à l'emploi et à la lutte contre l'inflation ». Ces mesures « vont mettre à genoux un nombre considérable d'entreprises petites et moyennes et accélérer la dégradation de l'emploi ». Pour l'organisa-tion patronale, la hausse « politi-que » du SMIC montre « que la volonté gouvernementale de lutter contre le cancer inflationniste n'est que poudre aux yeux ».

. M. GERARD DEUIL, président national du S.N.P.M.L. uent national de S.N.F.M.L., Ho-nise: « Monsieur le président de la République s'étonne que les patrons ne batgnent pas dans la béatitude. Comment cela pourrait-il se faire lorsque le bain qu'on leur propose est fait d'huile bouillante puisée à la source des décisions des conseils describée. des ministres qui, les uns après les autres, alourdissent les charges des entreprises, détruisent la compétitivité et paralysent chaque jour davantage l'économie. Nouvelles charges, nouvelles contraintes, quand donc comprendra-i-on que les entreprises sont à bout de souf-fle ? La confiance ne se décrète pas ; la déflance, par contre, s'est

du pouvoir d'achat du salaire minimum interprofessionnel de crois-sance risque d'être rapidement neutralisée par l'évolution des prix, cur rien ne permet d'affirmer que l'inflation sera contenue dans les limites prévues par le gouverne-ment -. F.O. considère, d'autre part, comme indispensable la signature d'accords significatifs au niveau des branches professionnelles sur les minima conventionnels et les salaires réels, permettant de préserver une hiérarchie satisfaisante des salaires ouvriers et de garantir le

• LA C.G.C., dans un communiqué, demande au gouvernement et au patronat de mettre · les couteaux aux vestialres ». « Parallèlement, et dans le même temps, gouvernement et patronat s'affrontent de plus en plus durement, avec pour résultat la dégradation progressive de la couverture sociale des salariés privés d'emploi », commente ce syndicat. « Aujourd'hui, l'Etat ne veut pas participer à l'effort de financement supplémentaire qu'il fait sup-porter en totalité aux salariés et aux entreprises. Le C.N.P.F. répond en se retirant provisoirement du conseil d'administration de l'UNE-DIC. Ces deux attitudes sont irresponsables, ajoute-t-il Les princes qui nous gouvernent ont choisi la solution de facilité : ils décident et nous payons. Les salariés auront ainsi un peu moins de pouvoir d'achat, les entreprises un peu plus de difficultés et le nombre de chômeurs augmentera », dit-il en

RAL DE LA C.G.T., dans un communiqué, affirme : « Le recours au relèvement de la cotisation des sala-riés à l'UNEDIC n'assurera pas durablement l'équilibre financier du régime, et il aura un effet négatif sur le pouvoir d'achat des travailleurs, et donc sur l'emploi. - . Il faut, au-delà, l'élargissement de la solidarité nationale prélevée sur les la confédération

hauts revenus et la fortune, pénaliser les entreprises qui réduisent abusivement leurs effectifs. - Quant à l'augmentation du SMIC, - si elle exprime une intention, elle ne suffit pas à assurer une amélioration de son pouvoir d'achat cette année : La C.G.T. demande une progression du pouvoir d'achat de 5 % pour 1983 (dont 3 % au 1= juillet), et souligne que le salaire minimum « dois demeurer l'un des instruments essentiels d'une politique conséquente et soutenue de revalorisation des bas salaires ».

• POUR LA C.F.D.T., en décidant une augmentation de 1 %, le gouvernement » a pris une décision insuffisante parce que l'augmenta-tion de la cotisation, fixée à un point, ne suffit pas pour combler le déficit prévisible de l'UNEDIC, et injuste, car ce sont seulement les travailleurs et les entreprises du secteur privé qui sont appelés à renforcer les participations financières à l'assurance-chômage. L'ampleur du chômage exige un effort de soli-

La C.F.D.T. déplore que le gou-vernement décide « au coup par coup » de l'évolution du SMIC, demande une progression de 4 % du pouvoir d'achat du SMIC, en 1983 (dont 2 % au l' juillet), et elle revient sur sa revendication de salaire - binôme - afin de remédier à l'écrasement de la hiérarchie

e le relèvement du SMIC est trop faible ». et « regrette l'abandon par le gouvernement d'une élévation programmée du pouvoir d'achat — 1% par trimestre en 1983-1984 qui avait été mise en place en 1981-1982 - « La situation économique, rendue plus difficile à la suite d'une erreur manifeste de pilotage. conduit aux incertitudes habituelles quant aux évolutions du SMIC, qui n'a plus de chances d'atteindre un niveau satisfaisant en 1984 », ajouto

# Mercredi 29 juin dans l'après-

Ummeraité Paris I (Panthéonennet, tamedi 2 tuillet, 3 sures. aniphitheutre Letevic (So-1), Man Direa Pignet - Les mouvea bulgares à l'époque des Paleulo-Enterrate Paris-IV (Sorbonne), 4 Buillet, 4 14 heures, salle des 4. Ma Ame Turpin - I hitte et Certes, le C.N.P.F. continue de

ance thes f atom, clude des expde la plumamphie et de la religion **โดยเสนา**ใหญ่ สูก คือ (แก่ Universite Patis-II lund: 4 juillet, Chatica Haddy - Les idees point i **des ré**be<del>entateurs interioriales «</del> Coursesait Paris II, fund: 4 miller

f heutes, salle der Commissione lean Pierce Institute - I was sur la in feftereit ife Cashemostration from CONTRACTOR -Concernate Parts I (Parthéen

an Thomaca Maricule smiles kalifa, I though, Espy.

entants, parents et allies. en then succeeded buter les ps the per lent presence, lead to the femonth of th

and least travelers of representations and BINKALIFALAZARE aer f.fkoubi f siber,

à l'age de quatre empi de ans.

manes sincérement toutes les

tes que leur out tennagne leur tre lers du des es de

Roger F. MOURERFAU

s sers arriss, tous cour qui on

Soutenances de thèses

Unevernite Parisill, vendredi

M. den Louis Mason - Pro-

departements, regions l'evolu-

Ses corcomstances administratives

fin de l'Ancien Regime i nos

DOCTORAT D'ÉTAT

searcean, penseront a lat

Anniversaires

M. Lucien BOCCARA.

A les siens le 1º juillet 19

let i dans l'intance In Lucica Hoccara

byte i men we o unict, a v hill, e fien Commission au centre Pat-Se affeit aute et la milion de pone co-Augus exclusive, l'exploitation des pagaran kalip menjara s « Regressite Paris N. (Naptere).

problem pullet and his order to be stated to h egypteren er freuet in ir ienleide fineire de 1967 à l'application do sonds de & agrip l'aunt . a logisers to Paris il metalet

willet, a fi' fierieren seile eleas berne na M. Nassel, Norway Landistrate and affe in Coedes of the Committeenasie Minimum Cali-deferring a

reduction that the second of the ethina to View or history **நீத நடித்து ந**ூர் வெளியாக இருந்து with the Section Co. Section 1942 particular de extre de



PRESENTATIONS des nouvelles BMW 524 Id Turbo Diesel 525e à moteureta

10% 30 juan - Tet 2 juillet Ets F.LOISEAU

CONCESSIONNAIRE 118, rue Houdan 92330 SCEAUX Tel: (1)702.72.50



# Ce qui augmente au 1er juillet...

• Les cotisations UNEDIC, dont le taux passe de 4,8 % à 5,8 %. cant m max passe de 4,8 % à 5,6 %. La répartition de la charge reste in-changée, 0,6 % de la consection étant payée par les employeurs et 0,4 % par les salariés.

 Le salaire minimum interpro-assonnel de croissance (SMIC) augmente de 1,1 % et est ainsi porté de 21,54 F de l'heure à 21,89 F. La rémunération mensuelle brute sera de 3 794,19 F pour cent soixante-

e Le traitement des fonctionmaires (personnels civils et mili-taires de l'Etat) est majore de 2 %. rémunération mensuelle brute simum s'établit à 4 340 F. A noter que la partie des traitements des personnels hors échelle ayant dépassé 250 000 F en 1982 n'est pas

· Le plafond de la Sécurité soe Le plationi de la Sècurité so-ciale (1.0, du 29 juin), qui pro-gresse de 6,22 %, passant de 7 410 F au 1" janvier à 7 870 F. Pour les rémunérations ou gains versés par trimestre, le platond s'élève à 23 610 F; pour ceux par quinzaine à 3 935 F, et pour ceux versés par quatorzaine à 3 632 F.

augmentés de 8-%, à l'exception des logements de la catégorie IV qui ne pourront, comme habituellement, subir aucune augmentation. Paru au Journal officiel du 29 juin, ce décret, en raison du plan de rigneur du gonvernement, ne différencie pas les hausses suivant les catégo-ries (II B, II C, III A et III B, ainsi rie II A encore occapés par des per-sonnes âgées disposant de res-sources limitées).

· L'essence au 12 juillet augmentera de 5 centimes par litre pour l'essence ordinaire et de 3 cen-times pour le sance

Les prix des automobiles françaises (Renault, Peugeot, Citroën et Talbot) va augmenter en moyenne de 5,5 %. Les construcmojeme ac 3,5 %. Les construc-teurs étrangers vont auss relever leurs prix, mais les hausses seront de moindre amplear, Volkswagen et Audi, par exemple, amoncent une augmentation moyenne de 4,75 %.

# ... et ce qui diminue

gas off, qui baisseront respectivement, au 12 juillet, de 3,4 et 3 cen-

• Les médicaments remboursés par la Sécurité sociale dont les prix reculent de 1,5 % par une diminu-tion d'un point du taux de marque des pharmaciens d'officine, ramené de 23 44 % 23 44 %

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

# MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE LOURDE ENTREPRISE NATIONALE D'EMBALLAGES MÉTALLIQUES

COMPLEXE D'EMBALLAGES MÉTALLIQUES

B.P. 93 - KOUBA - ALGER

# **AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL**

Un appel d'offres national et international restreint est lancé 35000000 de BOUCHONS VERSEURS EN PLASTIOUE POUR BIDONS MÉTALLIQUES

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier des charges à l'EMB Complexe d'Emballages Métalliques Gué de

Constantine KOUBA, ALGER. Les offres, établies conformément aux clauses du cahier des charges et accompagnées des pièces exigées par la réglementation en vigueur, doivent parvenir à EMB - CEM, B.P. 93 KOUBA, ALGER, sous double pli fermé.

L'enveloppe extérieure anonyme sans indications de la firme et comportant uniquement la mention : NE PAS OUVRIR, PLI CONFIDENTIEL, A.O.N.I.R. Nº K DU 04/83.

La date limite de réception des offres est fixée à trente jours à compter de la première parution du présent avis.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de soixante jours à compter de la date limite de





C'est d'ailleurs pour cette raison Pour prendre d'autres mesures,

comme par exemple une contribu-

Dans ces conditions, le conseil des

vité, a progressé de 1,2 % en mai. Cet indice, élaboré chaque mois par le département du commerce à paravril, l'indice avait augmenté de 1,4 %, et en mars de 2 %. En mai, sept composames de cet indice ont progressé, la plus forte hausse prove-nant de la formation de nouvelles en-

treprises. Parmi les autres évolutions positives figurent une baisse des de-mandes d'allocations chômage, une augmentation des commandes de biens durables et un accroissement des permis de construire. En outre, pour la deuxième fois en trois mois. e gouvernement américain a révisé en hausse ses prévisions de crois-sance pour 1983, les portant à 5,5 % contre 4,7 % et 3,1 % précédemment. « L'économie américaine est en train de devenir brillante », a dé-

construite jour après jour. »

# ... et syndicales

POUR F.O., « le problème du financement de l'assurancechômage n'est pas résolu » par le relèvement de la cotisation. · J'aurais souhaité, dit M. Berge-1011, que le gouvernement décide un accroissement de la participation de l'Etat dans l'indemnisation du chômage. Il faudra, dès le lendemain des élections à la Sécurité sociale, qu'on s'attaque vraiment à l'élaboration d'un nouveau système mieux adapté aux circonstances actuelles ., a-t-il conclu.

que « cette augmentation, minime.

conclusion. • LE BUREAU CONFÉDÉ-

claré M. Reagan. - (A.F.P.).

Parlant du SMIC, F.O. estime

65, Champs-Elysées, 8° ouvert le dimanche

 La vignette « Sécurité so-ciale » sur les tubacs de 5 % se traciale > SET MES MADRES DE 3 DE SE UN-duira par un relèvement moyen de 6,2 % du prix des cigarettes. Le pe-quet de « Gauloises » passe de 4 F à 4,30 F (+ 7,5 %), et celui, par exemple, des « Maiboro », de 7.35 F à 7,80 F (+ 6,1 %). • Les loyers des logements en-core sonnis à la loi de 1948 seront de 33,44 % à 32,44 %. — (Publicité) —

(2) En juin 1981, le gouvernement, qui avait décidé une hausse de 10 % du SMIC, avait accordé aux entreprises un allègement de 50 % du coût provoqué

Les réactions patronales...

maintien du pouvoir d'achat de l'ensemble des salaires.

• LA C.F.T.C. considère que

# La fin du XIIIe congrès de la C.I.S.L. à Oslo

L'unité dans la diversité

Oslo. - Si l'on excepte une israélienne sur le Liban (1) et l'exclusion de la C.G.T. urune dont l'affiliation avait déjà été suspendue, le XIII congrès de la Confédéra. tion internationale des syndi-cats libres (C.L.S.L.), qui n'a réuni en définitive que 543 participants (102 organisations sur 136 étaient présentes), se sera déroulé sans incident. A la veille de la clôture des travaux, les délégués ont adopté, le 29 juin, à l'unanimité les trois déclarations sur le désarmement, les droits syndicaux et

Il n'y a donc pas eu, contrairement à ce que certaines délégations redoutaient, d'affrontement majeur sur le point chaud du congrès d'Oslo, à savoir le désarmement. Le texte proposé n'a subi qu'une très minime modification: il précise que la procression de la technologie militaire r y compris de la technologie spatiale » conduit à l'escalade dans la demande, comme dans le projet initial, « en même temps » le retrait des SS-20 soviétiques et l'abandon du déploiement des Pershing-II et des missiles Cruise américains. Un tel unanimisme n'est-il pas pour une large part de facade, alors que le camp européen est apparu plutôt divisé et que les interprétations du texte de la C.I.S.L. sont parfois loin d'être identiques ? La volonté d'éviter une confrontation ouverte l'a. semble-t-il, emporté sur toute autre

M. Jean Rouzier, qui a conduit, en l'absence de M. Bergeron, la délégation de Force ouvrière, a ainsi apporté un soutien total à la position ferme défendue par le président de l'A.F.L.-C.I.O., M. Kirkland. Tout en admettant qu'il y a parmi les manifestants pacifistes « des gens de bonne foi », il a dénoncé derrière ces manifestations l'« orchestration du communisme international au service des intérêts et des objectifs de l'Union soviétique ».

Les propos du secrétaire confédéral de F.O. ont suscité une vive réplique du président de la F.G.T.B.

De notre envoyé spécial affirmé qu'en manifestant pour la paix « son organisation n'a pas été manipulée par les communistes ». Même s'ils ont finalement renoncé à présenter des amendements, les pays scandinaves se sont retrouvés derrière la déclaration de M. Tor Halvorsen, président de L.O. (Norvège) affirmant que « aucune arme nouvelle ne peut être développé tant que les négociations sont en cours ». Au nom du T.U.C. britannique, M. Jen-Bretagne devrait se débarrasser de toutes ses armes nucléaires et devrait refuser l'installation de nouveaux missiles ». Dans ce débat, le D.G.B. allemand est resté en retrait sans intervenir. Mais le 24 juin son président, M. Breit, s'était prononcé en faveur de la poursuite de la

La déclaration sur les droits syndicaux (le Monde du 29 juin) a été en revanche sensiblement remaniée Proclamant d'emblée que *∢ le droit à* la liberté syndicale est inaliénable ». elle a été rendue plus concise et par là même plus ferme. C'est ainsi qu'elle affirme que la C.I.S.L. va s'efforcer de faire accepter au niveau international une série d'instruments en vue de pouvoir exercer une pression déterminante sur les gouverne ments qui violent les droits syndicaux... Les mesures préconisées pouvant aller jusqu'à la rupture des relations économiques.

Comme l'a souligné M. Wim Kok, président de la F.N.V. hollandaise, la déclaration sur le plein emploi et la pauvreté est marquée par le « réalisme > et le souci de prendre mieux en compte l'interdépendance des économies. « La fragile reprise qui se manifeste dans certains pays, souligne-t-elle, ne peut être soutenue sans des mesures internationales actives et coordonnées. En outre une reprise ne réduira pas le chômage ou la pauvreté tant que des mesures spéciales ne seront pas prises pour créer des emplois ».

La C.I.S.L. préconise un accord international « sur une action coordonnée » de relance. l'augmentation de l'investissement et de l'aide au eloppement (qui devrait être portée d'ici à 1985 à 0,7 % du produit national brut) ainsi qu'une\_ « réducbelge, M. Van Den Broucke, qui a tion des heures de travail sans que

cela entraîne une baisse des niveeux de salaires existants ». De telles recommandations confortent les positions de F.O. globalement satisfaite de ce congrès. Il est en revan-che peu vraisemblable que la centrale de M. Bergeron mette en pratique d'autres propositions de la C.LS.L., comme celle de conclure « des accords de principe entre les gouverments, les employeurs et les syndicats sur les priorités de la politique économique » ou encore celle consistant à participer à des discussions gouvernements-employeurs-syndicats sur « toutes les questions économiques, y compris des perspectives de crois d'emploi et de contrôle de l'inflation . La C.I.S.L. a démontré à Oslo son unité, unité dans la plus grande

MICHEL NOBLECOURT.

(1) La commission des résolution de la C.I.S.L. a adopté un texte sur le Liban qui soutient « sans restriction » la décision du gouvernement libanais de demander le retroit absolu de toutes les troupes étrangères du territoire liba-nais ». Elle a également adopté une résolution très ferme sur la Pologne.

# QUARANTE STATIONS DE MÉTRO SONT TOUCHÉES PAR LA GRÈVE DU NETTOLEMENT,

Une réunion était prévue, jeudi 30 juin, entre l'inspection du travail, la direction de la société Métronet et les syndicats de l'entreprise, pour tenter de mettre un terme à la grève déclenchée par cent cinquante employés de la société et qui affecte, depuis une semaine, trente-neuf stations de métro de l'ouest de Paris et la station Etoile du R.E.R.

Ces stations ne sont plus nettoyées, ni les couloirs qui y donnent accès. A la R.A.T.P., on indique que la Régie n'a pas pour le moment l'intention de se mêler de cette affaire, qui relève d'un conflit du travail interne à une société privée, et qu'elle n'envisagera de prendre des mesures d'urgence que lorsque la situation deviendra réellement préoccupante pour les voyageurs.

# SIDÉRURGIE

# La C.E.E. demande une nouvelle baisse de la production d'acier en Europe

(Suite de la première page.)

Il ajoute que les aides publiques après 1985 et que d'ici là, par conséquent, la restructuration de la sidérurgie communautaire devra être concue de facon à assurer la rentabilité des entreprises. Il incombe à la Commission d'évaluer si les efforts programmés par les États membres sont suffisants par rapport à ces objectifs. C'est ce qu'elle vient de faire, après une année de dialogue continu, de tractations avec les en-treprises sidérurgiques et les gouverments membres

En novembre 1982 à Elsneur (Danemark), les ministres de l'industrie des Dix avaient évalué à us minimum de 30 millions de tonnes la réduction nécessaire de la production. Mais chacan estimant comme il se doit que c'est au voisin de faire davantage de sacrifices, les programmes de restructuration transmis ensuite à Bruxelles n'aboutissaient dans leur version finale, c'est-à-dire après déjà de nombreux rappels à l'ordre et bien des grincements de dents, qu'à une réduction de capacité totale de 19 de tonnes. La Commission impose donc un ef-fort global supplémentaire d'à peu près 8 millions de tonnes.

Compte tenu des rationalisations. des regroupements qui sont en cours et de la dynamique industrielle qu'ils engendrent, compte tenu éga-lement de l'épuisement des réserves financières des industriels et des États, MM. Davignon, Ortoli et Andriessen, les trois commissaires qui ont la rude charge de piloter cette affaire, estiment qu'en réalité la diminution de capacité de production effective atteinte en 1985 dépassera le seuil minimum de 26,7 millions de tonnes fixé aujourd'hui pour se situer plutôt aux alentours de 30 milions de tonnes. L'écart entre les engagements sonscrits par les gouvernements et les décisions arrêtées par Bruxelles varient sensiblement d'un État membre à l'autre. Voilà grosso modo comment se présente la situation.

En France, nous l'avons vu, l'offre gouvernementale atteignait 4,7 milions de tonnes; la Commission réclame 5.3 millions de tonnes, la différence est de 500 000 tonnes. Au Royaume-Uni, la Commission fixe la réduction pécessaire à 4.5 millions

500 000 tonnes de plus que ce qui était programmé. Au Luxembourg, 1 million de tonnes, soit 500 000 tonnes de plus. Aux Pays-Bas, 1 million de tonnes, soit aussi 500 000 ronnes de plus.

En R.F.A., la Commission estime nécessaire une réduction de capacité de 6 millions de tonnes au lieu des 5 millions de tonnes offerts. La différence est donc de 1 million de tonnes. Ces calculs ne prennent pas en compte, semble-t-il, le cas de Klôckner, groupe du nord de l'Allemagne, qui connaît de graves diffi-cultés. On peut donc en conclure que particulièrement en R.F.A. la réduction effective, en 1985, sera supérieure à ce qui est aujourd'hui projeté, y compris par la Commission. La Belgique offrait 1,7 million de tonnes, la commission réclame 3,1 millions de tonnes, soit 1,4 million de tonnes de plus. C'est, on s'en rend compte, un écart important pour une sidérurgie de taille

En Italie, la différence est encore plus considérable puisque la Commission impose une réduction de capacité de 5,8 millions de tonnes, alors que le gouvernement, non sans mai, offrait 2,4 millions de tonnes. L'effort supplémentaire exigé est donc de 3,4 millions de tonnes! Il est déjà jugé « inacceptable et in-supportable » par le ministre italien des participations d'État, M. de Mi-chelis.

# Des sacrifices partagés

Par rapport aux équipements fonctionnant en 1980, la réduction de capacité devant être atteinte d'ici à 1985 se situe autour de 19 % en France, en Belgique, au Luxembourg et au Royaume-Uni. de 16 % en Italie, de 13 % aux Pays-Bas, de 11 % en R.F.A. Comment in Commission a-t-elle procédé à la répartition du sacrifice ? L'idée de base. conformément à l'esprit du « code des aides » consiste à réclamer le moins de réduction de capacité aux pays membres qui accordent le moins d'aides. C'est qu'en fait leur sidérargie tourne dans de meilleures conditions de rentabilité et a, en bonne logique, moins besoin d'être restructurée.

La Commission, considérant que de tonnes, soit également la solidarité communautaire doit

jouer, et que par conséquent tous les pays membres doivent participer de façon relativement homogène aux sacrifices nécessaires, a pondéré cette méthode d'évaluation en fonction d'autres critères. le L'impor-tance des sidérurgies nationales respectives; il y a une certaine dosc de linéarité dans sa décision : la réduc-tion des installations qui est exigée est fonction en partie de la capacité existante. 2º La gravité des problèmes sociaux et régionaux qu'implique l'effort de restructuration. 3º La nécessité de laisser en place des outils industriels coherents. La Commission s'est efforcée de rendre an bout du compte un verdict politiquement et économiquement équili-

La décision de la Commission ne précise pas quelles installations de-vront être démantelées et à quel rythme. Mais ce n'est évidemment pas une donnée qu'elle ignore, les pourparlers avec les industriels et les autorités nationales ont porté sur des volumes de production, mais bien sûr en tenant compte des différents schemas industriels possibles. Les gouvernements membres ont jusqu'à la fin de l'année pour trancher. En d'autres termes, pour préciser quels équipements ils ont l'intention de fermer pour parvenir au seuil de réduction demandé par Bruxelles. Chez certains d'entre cux, en particulier en Italie et surtout en Belgique, où la crise de la sidérurgie est hyperpolitisée, l'exercice impliquera des arbitrages très difficiles.

Les réductions de capacité décidées affectent les laminoirs (1). mais il est bien clair que pour fabriquer moins de produits lamines il faut moins d'acier, et que par conséquent, au regard de la rentabilité des entreprises - rentabilité qu'il leur faudra démontrer à Bruxelles, - les gouvernements membres vont devoir aussi revoir ce qu'on appelle la . phase liquide ., autrement dit se posera dans plusieurs pays membres le problème non seulement de la fermeture de laminoirs mais également celui de la fermeture évenmelle d'aciéries, c'est le cas notamment en France, où une ou deux aciéries sont menacées.

# PHILIPPE LEMAITRE

(1) La réduction de capacité, nous l'avons dit, est établie en produits la-minés à chaud.

# **AFFAIRES**

# La Générale des eaux souhaite que Saint-Gobain limite sa participation autour de 10 %

Si un calme relatif et peut-être précaire est revenu, mercredi, sur le marché des actions de la Compagnie générale des eaux, un petit coup de théâtre a eu lieu jeudi en fin de ma-tinée: M. Jean Maxime Leveque a

# LE SECTEUR AUTOMOBILE **FRANÇAIS SE PORTE BIEN**

pas atteinte par la morosité am-biante. Alors que les achats de biens durables ont été sensiblement réduits, la production française d'automobiles a augmenté de 20,4 % en mai par rapport à mai 1982. Les exportations ont, quant à elles, progressé de 27,7 %.

Sans doute le mois de mai avait-Sans doute le mois de mai avait-il été perturbé l'an passé par des grères, mais sur cinq mois la pro-duction a crû de 12,2 % par rap-port à la même période de 1982, les exportations de 6,6 % et le marché s'est établi an même niveau que

Ce « bos climat » ne devrait d'ailleurs pas trop se détériorer : les intentions d'achat de voitures neuves des ménages interrogés par l'INSEE sont plus favorables en mai que dans les enquêtes précé-

dentes.

Enfin, dans cette bonne conjoncture, la position des constructeurs français s'améliore. Les immatriculations de véhicules nationaux out progressé de 14 % en mai quand celles des voitures étrangères n'angmentaient que de 9,4 %. Pour la première fois cette année, les immatriculations d'automobiles étrangères pourraient, même en juin, représenter moins de 30 % du marché (contre 34 % en junier). juin, représenter moins de 30 % du marché (contre 34 % en jauvier). C'est en tout cas la situation après les trois premières semaines du mois.

 Volkswagen rappelle 510 000 Rabbit et Scirocco aux Etats-Unis. Il s'agit de contrôler le système de freinage des véhicules pour mettre en évidence une éventuelle corrosion des circuits de freinage. L'enquête de l'organisme de sécurité routière a été déclenchée à la suite de cinquante et une plaintes concernant trois accidents. - (A.F.P.)

« démissionné » de ses fonctions d'administrateur de la société. Dans un communiqué publié mercredi après-midi, la direction de la société estime qu'e il existe ou il peut exister entre les deux groupes certaines synergies industrielles dans divers domaines où l'action de la compagnie se développe actuellement (exportation, activités aux Etats-Unis ou domaines spécifiques techniques nouveaux » (...) « Pour ce qui concerne l'actionnariat, son caraçtère bien spécifique, qui rassemble beaucoup de petits épargnants, donnerait à toute prise de participation dont le niveau dépasserait sensiblement celui de ses principaux actionnaires traditionnels un sens particu-

A travers ce communiqué, la Générale des caux paraît vouloir tracer à Saint-Gobain un certain nombre de limites à ne pas dépasser. . D'accord pour coopèrer, dit-elle en subs-tance, d'accord pour que vous pre-niez une participation, mais il ne serait pas souhaitable qu'elle dé-passe 10 %. »

Or Saint-Gobain a l'intention d'acquérir plus. Autour de 20 %, semble-t-il. D'ores et déjà, le groupe nationalisé a 8 %, et des options à plus ou moins brève échéance ont ptus ou mons oreve echeance can été prises sur des paquets détenus par des institutionnels. Sans parler des 6,2 % détenus par la Compagnie générale d'électricité, qui a besoin

Ira-t-on à l'affrontement? Ni M. Dejouany, ni Saint-Gobain n'y auraient intérêt. En fait, des deux côtés, une évidente volonté de coopérer se manifeste, et la direction de la Générale des eaux semble décidée à éviter que l'entreprise soit le champ d'un affrontement boursier sur fond politique. Peut-être faut-il voir dans la « démission » de M. Jean-Maxime Leveque, qui passait à tort ou a raison pour un des animatieurs d'une contre-offensive politisée de la part de certains groupes privés, le sugne qu'il n'y aura pas de bataille. Ou à tout le moins que la majorité des adminis-trateurs de la Générale des eaux se refusent à soutenir une telle action.

J.-M. Q.

# MOTOSTANDARD DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE

# Une journée décisive

Le sort de l'entreorise Motostandard de Mâcon se ioue le vendredi 1º juillet devant le tribunal de commerce. Celui-ci aura à choisir entre deux projets : l'un soutenu, semble-t-il, par l'ancien directeur de l'entreprise de petit matériel agricole, en liquidation de biens depuis le 13 novembre 1982 (*le Monde* du 31 mai) ; de l'autre présenté par le groupe des salariés licenciés et de leurs experts. Indépendamment de la viabilité supposée de l'un ou l'autre projet, le choix du tribunal de commerce pourra avoir une autre lecture, plus politique. La se-conde solution est, en effet, celle dans laquelle la C.G.T. est engagée, et les patrons du tribunal de commerce peuvent ne pas vouloir, à ce titre, la privilégier.

Motostandard continue de donner un bon exemple du traitement possible, sous un gouvernement de gauche, d'un dossier industriel. Lors de son « pèlerinage » sur la roche de Solutré, M. Mitterrand avait rencontré une délégation des travailleurs de Motostandard (le Monde du 24 mai 1983) et avait indiqué qu'il confiait l'affaire à M. Pierre Drevfus, ancien ministre de l'industrie et ancien P.-D.G. de la régie Renault, Depuis, les « Motostandard > n'ont plus eu de nouvelles de l'Élysée...

A l'inverse de l'administration, peu encline aux solutions qui sortent du classicisme, il est des citoyens prêts à s'engager dans l'aventure. A la lecture du Monde, M. Jacques de France, ancien directeur du service « exportation » de la société lyonnalse Julian at Mège, « ayant largement de quoi vivre, à cinquante-six ans, du fait de [son] licenciement », a proposé ses services pour appliquer le plan des « Motostandard ». Un autre lecteur, d'Abidjan, propose, lui, d'investir de 2 à 3 millions de francs dans l'affaire. Qui a dit que l'industrie n'était pas aimée ? - J. G.

# A.T.T. se lance dans la télématique domestique

De notre envoyé spécial

New-York. — Profitant de la conférence « Videotex 83 », qui s'est achevée mercredi 29 juin à New-York, A.T.T. et View Data Corporation for America (filiale du très important groupe de presse Knight Ridder), ont présenté le terminal vidéo Spectre (fabriqué par Western Electric, filiale d'A.T.T.) et le service d'information à domicile service d'information à domicile Viewtron. Ce système fait appel à la nouvelle norme nord-américaine N.A.P.L.P.S. (Nord American Presentation Level Protocol Syntax), qui devrait être officialisée d'ici à deux mois. Il permet de relier un récepteur de télévision couleurs à des banques de données Videotex par l'intermédiaire du réseau télé-

Les futurs abonnés à ce premier service commercial, qui ouvira en septembre prochain à Miami (Floau prix de 600 dollars (1). A ce tarif s'ajouteront un abonnement mensuel de 10 dollars et le coût des communications téléphoniques (1 dollar de l'heure environ). D'après les responsables de cette opération, cinq mille personnes devraient s'abonner à Viewtron.

D'ici à 1985, ils espèrent étendre le service aux principales villes américaines, avec le soutien des groupes de presse régionaux, dont le Boston Globe. La production du terminal Spectre, qui sera probablement commercialisé sur l'ensemble du territoire américain — l'Europe ne serait pas concernée, — marque l'entrée d'A.T.T. sur le marché de la télématique domestique. – R. C.

(1) Le prix de vente sur le reste du erritoire sera de 900 dollars.

# La C.G.C.T. coopérera avec Thomson

constructions téléphoniques, cette ex-filiale d'I.T.T., nationalisée voilà près d'un an, va coopérer avec le groupe Thomson. M. Laurent Fabius, ministre de l'industrie et de la recherche, a donné son feu vert aux conclusions du rapport que M. Lestrade, président-directeur général de la C.G.C.T., venait de lui remettre (le Monde du 29 juin).

Comme préva, la société va fabriquer sous licence certains éléments des centraux téléphoniques M.T. 20 de Thomson (avec un taux de royalties de 3 %).

En fait les deux sociétés vont décider une certaine spécialisation des tâches. La C.G.C.T. se consacrera. pour l'essentiel, à la fabrication des

# Selon les compagnies pétrolières

# LA MODIFICATION DE LA FORMULE DES PRIX LEUR COUTERA 2 MILLIARDS DE FRANCS

Prenant la parole devant le Forum de l'énergie, mercredi 29 juin, M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat chargé de l'énergie, a défendu les modifications que le comité national des prix venait d'apporter à la formule de fixation des prix des produits pétroliers.

Pour le secrétaire d'Etat, en effet, celles-ci ne mettent pas en cause le principe même de la formule qui n'a amais eu pour objet d'être « intangible », ancun secteur d'activité ne sanctuaire ». Par ailieurs ces changements s'inscrivent dans la logique d'une politique orientée sur la « vérité des prix et des coûts ».

Les compagnies pétrolières, qui n'ont pas été consultées, estiment en revanche ces mesures affectées de considération de pure opportunité » que le principe même de la formule avait pour objet d'éliminer. Cette modification du système des prix, conjuguée à la hausse du doliar, entraînera, selon M. François Bi-zard, président de l'Union des chambres syndicales de l'Institut du pétrole (UCSIP, une perte de l'or-dre de 2 milliards de francs en année

La Compagnie générale de calculateurs qui gèrent le trafic télé-onstructions téléphoniques, cette phonique des M.T. 20, pour laquelle x-filiale d'I.T.T., nationalisée voilà la société a déjà une compétence. Thomson et la C.G.C.T. vont également coopérer dans la téléphonie privée et les terminaux.

Bien des problèmes restent cependant en suspens. Ne serait-ce que les aspects financiers. Ainsi les P.T.T. ont garanti à la C.G.C.T. pour 1983 un certain volume de commandes et d'aides à l'exportation. Mais cette aide est subordonnée à une railonge budgétaire, à l'autorisation du mi nistère de l'économie et des sinances. Dans l'état actuel des choses, les P.T.T. estiment qu'il leur faut dégager 1 milliard de francs pour honorer leurs engagements 1983 vis-à-vis de la C.G.C.T. et commencer le programme de câ-blage de la France. Faute de l'accord de la Rue de Rivoli, les P.T.T. n'auront pas, disent-elles, les moyens de faire face à ces deux programmes sur leur budget 1983. De belles empoignades en perspective pour les prochains mois.

# THOMSON-BRANDT **EMETTRE POUR 1,5 MIL-**LIARD DE FRANCS DE TITRES PARTICIPATIFS

Suivant l'exemple de Saint-Gobain et de Rhône-Poulenc, le groupe Thomson va se lancer à son tour dans l'émission de titres participatifs,

All Aller

Sous réserve de l'accord de la Commission des opérations de Bourse (COB), Thomson-Brandt, nationalisé en 1982, va procéder prochainement - et selon des modalités exactes qui seront bientôt annoncées - à l'émission d'une première tran-che de 750 millions de francs de titres participatifs assortis d'un warrant de souscription dans la perspec-tive d'une seconde tranche de même montant, de façon à aboutir à un montant total de 1,5 milliard de

La rémunération de ces titres sera assise » sur le taux du marché obligataire (actuellement aux alentours de 15 %) pendant les premières années avec une rémunération comportant une partie variable indexée sur le résultat de l'entreprise.



# 92218 me

fore Landau directly foliately elistes de perm participer de party mont positioned at a the course of landere thesis devication in line supering automate to . If V a sine ce it sine dose de dans at declaring in teducmentalistics our est extres jour est brutes efe ju enbierif. harrie des prowhen his of section in the quimeffect de restracturation je ente de laterat en pince des apparents confirme 14 isjon were although the rendig sin comple un verdict politi-Les économiquement equili-

tre demandre, e said May er n'est évolemment donner qu'elle grane, les derence les manstriels et les is mattenage, our porte sur des a de production, mais bien tenant compte des differents es midmittel persibles les nements member seet moduli le l'année pour traveller. En 5 territos, pour preciner quels ments do con lancation de peut parrenn on soul de ren demande par Bruxelles lettain d'entre eux, en paris on Baire et sant sit en Belgiu la crise de la inferiore est wittered, i ever the impliquery harange mes dalitation reductions de coplique desi-

Light been care que pour l'ibri-Rentes de products incomes il more discussional contract on eandra demonstra a bruxele. thate a great in the transfer de the day of the service of the second in profession to the constitute pp galage the factor motion course 支撑搬的 exception action and Comes, to the en deal

PHE FOR LIMATTRE

as gar man apathian many colors to

# I avec Thomson

السادا بهايته ويؤوي يهير Here the Personal Control a parameter

EMETTRE POUR 15 MIL-LIAND DE FRANCS DE TITRES PARTICIPATIES Sept. Sept. Proceedings (Sept. Sept. garger of the Property of

Harrison Brown Commencer C

(gricerois of the

A CONTROL OF THE STATE OF THE S

A STATE OF THE STA

valentino de Carlo a Carlo de

Stemman Carrier

the A. Carlotte street species

Garage and Second to the Sheard etc. 32 Rivalization of the Control

CHARLES AND THE STATE OF THE ST

September 1 September 1 And to the control of

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Burnston Park

Spent Commence Constitution of the Consti

.

hate the cut of the comme Alleges et Der des et en en

HOMSON-BRANDT

was not to the same of the sam new Property and A he frequency trace to a property =1 k = 4 \*\*\* \*\*\*

 $a \triangleq \sum_{i \in \mathcal{I}} a_i a_i a_i + a_i a_i$ 

personal of the commission has personnelles institutions de-

gran begintet de fe benachtige menerous and their designal geographic transfer and otherwised r grest ver in de geben appele.

additions our corresponding to the contract of the property of Company of the second of the few granded in a section of the second भी कामकुर की राज्य के उन्हें के साह Topo the appropriate and the control of the Jan Hayan Section of the Section And finance of the control of ggrants a leave to be a leave dering employed and March standed a feet right stellar forms to the part of the stellar forms to the stellar form

# CIRCULATION Plus de quatre millions d'automobilistes

ture du rapport des experts, remis à

la fin du mois de mai, le parquet de

Dijon a annoncé l'inculpation, le

29 juin, de M. Jean Bouttaz, trans-

porteur à Szint-Jean-de-Maurienne

(Savoie) et propriétaire des deux

cars, pour homicides et blessures in-

ployé occasionnel de la société Bout-

taz, qui conduisait le premier car, a

été inculpé pour homicides et bles-

sures involontaires et défaut de maî-

car, il est reproché d'avoir - freiné

trop brusquement et trop tardive-

ment - après la collision des deux

voitures qui ont entraîné la catastro-

phe. Les experts, en revanche, obser-

vent qu'il n'y a pas eu dépassement

de la vitesse autorisée (90 kilomè-

tres/heure) ni infraction en matière

de condition de travail (les temps de

Pour sa part, l'association des pa-

rents des victimes de la catastrophe

cars », dont l'un datait de 1969.

repos ont été respectés).

taires; M. Antoine Alu, em-

Plus de quatre millions de per-(FNAUT) s'inquiète, elle aussi, sonnes - dont six cent mille étrande la complaisance du gouvernement à l'égard des transporteurs gers - vont emprunter les routes françaises entre le 1e et le 3 juillet. à routiers. Rien de sérieux n'a été entrepris pour limiter l'utilisation des l'occasion des premiers grands départs en vacances. « Bison futé » et autocars aux déplacements à courte distance et pour donner à la S.N.C.F. les moyens de faire face les spécialistes du ministère des transports appellent les automobiaux trafics de pointe des vacances ». listes à la plus grande prudence et indiquent que le jour le plus chargé sera le samedi 2 juillet. Mais, d'une

Enfin, soixante-dix-sept députés de toutes tendances viennent de mettre au point une proposition de loi visant à tenter de réduire le nombre des accidents de la route. M. Jean-Paul Fuchs (U.D.F., Haut-Rhin), président de l'intergroupe sur la sécurité routière a indiqué que cette proposition suggérait notamment une aggravation des sanctions en cas d'infraction et une diminution du taux d'alcool toléré dans le sang.

pour les départs en vacances

# **Deux inculpations** un an après la catastrophe de Beaune

Deux personnes ont été inculpées après l'accident de l'autoroute A-6, près de Beaune (Côte-d'Or), le La Fédération nationale des asso-31 juillet 1982, au cours duquel ciations des usagers des transports quarante-six enfants et sept adultes

# Homicides par inconscience

(Suite de la première page.)

façon générale, « il ne devrait pas y

avoir de difficultés exceptionnelles

Pour leur part, les responsables de

la Fédération C.G.T. des transports

ont indiqué, le 29 juin, lors d'une

conférence de presse, que les pa-trons étaient . les premiers respon-

sables des accidents d'autocar, car

ils ne respectent pas la réglementa-

tion relative au temps de travail des

chauffeurs ». La C.G.T. réclame

des mesures pour réprimer plus sé-

vèrement les infractions au droit du

travail et éventuellement l'immobili-

sation des véhicules. Il n'existe, se-

lon le syndicat, que 852 contrôleurs

et 79 inspecteurs du travail pour

32 000 entreprises et 150 000 chauf-

Lorsqu'une accalmie apparaît dans la litanie tragique (ainsi, le début de 1983 a fait apparaître une baisse de 5 % du nombre des tués). c'est pour enregistrer, coup sur coup, deux graves accidents d'autocars qui démolissent le redressement fragile des statistiques et ruinent les

Les médecins, les experts, les industriels, la police, proposeront chacun « leurs solutions », certainement judicieuses. Mais il faut, à l'opinion collective, « assener » quelques évidences irréfragables : - L'alcool est l'ennemi juré du conducteur.

 La fatigue, même si le conducteur croit pouvoir la vaincre, amoindrit les réflexes, invite à l'assoupissement. Il faut s'arrêter souvent, se relayer au volaint, éviter les heures entre « chien et loup ».

- La conduite est une technique, et il faut que les automobilistes pas-

sent réculièrement des tests pour vérifier leurs connaissances et leurs capacités à tenir le volant.

 La circulation des autocars des camions, des caravanes, doit être sévèrement réglementée.

- Personne ne conteste que la vitesse excessive constitue la cause essentielle des accidents graves. Abaisser les plafonds de vitesse, au moins à certaines périodes de l'année, relèverait par conséquent d'une décision judicieuse, efficace et

Comme les citoyens-automobilistes, à l'expérience, se révèlent plus écoïstes que raisonnables, plus indisciplinés que responsales, il n'est d'autre recours que de se tourner vers l'Etat pour que, par une réglementation plus sévère (à propos de la vitesse surtout), il supplée leurs

plan de rigueur. FRANÇOIS GROSRICHARD.

# Les travaux sur le boulevard périphérique et sur les autoroutes

d'entretien du boulevard périphérique ne devraient engendrer aucune restriction de circulation pendant les périodes de pointe des départs en vacances. La mairie de Paris indique qu'il n'y aura « aucune réduction de chaussée du l' juillet à 6 heures au 4 juillet à 3 heures, du 29 juillet à 6 heures au 1= août à 21 heures, et à partir du 30 août à 4 heures.

Les chantiers d'isolation phonique scront réalisés pendant les congés scolaires devant le lycée Maurico-d'Ocagne (XIV°) et devant le groupe scolaire Le Vau (XX°). Commencée en 1982, la construction d'une daile de béton couvrant le périphérique sera poursuivie entre la porte d'Asnières et la porte Cham-

perret. Pour ce qui concerne les travaux d'entretien, 150 000 mètres carrés environ de revêtement seront refaits au pord et à l'est. On travaillera soit le jour par demi-chaussée (ce qui laisse constamment ouvertes deux files de circulation), soit le nuit en fermant la totalité de la chaussée sur l'un des sens de circulation.

Entre la porte des Lilas et la porte de Clignancourt seront installés des détecteurs magnétiques, noyés dans les chaussées et reliés à un ordina-

Les travaux d'insonorisation et teur. Ce dispositif permet aux services de secours d'avoir une connaissance immédiate des incidents ou des accidents et donc d'intervenir

plus rapidement. Tous renseignements sur les tra-vaux du périphérique peuvent être obtenus vingt-quatre heures sur vingt-quatre, en téléphonant au

276-52-52 D'autre part, le Centre régional d'information et de coordination routière d'Île-de-France vient de publier un plaquette sur les 19 plus importants chantiers ouverts durant l'été sur les grands exes de la région. Parmi ces 19 chantiers, 5 risquent d'être particulièrement gênants pour

les automobilistes: - les 2 chantiers de l'autoroute A 3, du 5 au 22 juillet et du 2 au 12 août, avec coupare complète de la chaussée province-Paris en juil-

let: - les 2 chantiers du boulevard périphérique à Bercy, en juillet et en août;

- le chantier de l'autoroute A 6, du 2 au 27 août. Pour toute information complé-

mentaire, appeler : • Information routière », tél. : 898-92-18.

# LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                           | COURS DU JOUR                         |                                                            | UN                                        | UN MOIS                                            |                                                    | DEUX MOIS                                           |                                                         | SEX MICES                                               |  |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
|                           | + bes                                 | + haut                                                     | Rep. +                                    | ou Dép                                             | Rep. +                                             | on Dép. ~                                           | Rep. +c                                                 | o Dép                                                   |  |
| SE-U<br>Scar<br>Yes (198) | 7,6430<br>6,2250<br>3,1890            | 7,6460<br>6,2390<br>3,1960                                 | + 158                                     | + 210<br>+ 290<br>+ 175                            | + 340<br>+ 325<br>+ 315                            | + 410<br>+ 390<br>+ 355                             | + 958<br>+ 859<br>+ 945                                 | + 1090<br>+ 980<br>+ 1015                               |  |
| DM                        | 3,0030<br>2,6795<br>34,9890<br>3,6270 | 3,6065<br>2,6835<br>15,9620<br>3,6329<br>5,9623<br>11,6760 | + 170<br>+ 155<br>+ 465<br>+ 220<br>- 190 | + 210<br>+ 180<br>+ 585<br>+ 260<br>- 140<br>+ 330 | + 379<br>+ 310<br>+ 869<br>+ 479<br>- 409<br>+ 540 | + 410<br>+ 350<br>+ 1030<br>+ 510<br>- 310<br>+ 660 | + 1950<br>+ 876<br>+ 2140<br>+ 1460<br>- 1390<br>+ 1550 | + 1130<br>+ 940<br>+ 2545<br>+ 1490<br>- 1230<br>+ 1790 |  |

# TAUX DES EURO-MONNAIES

| SE-U 9 1/4 9 5/8 9 7/16  106 4 9/16 415/16 4 7/8  Flarm 3 1/4 4 1/4 4 3/4  F.B. (100) 8 3/4 9 3/4 8 3/4  F.S 2 5/8 3 1/8 4 1/2  L (1000) 13 1/4 14 1/2 15 7/8  F. framp 12 1/8 13 12 1/8 | 5 1/8   415/16<br>5 1/4   5 1/16<br>9 3/4   8 3/4<br>4 7/8   4 9/16<br>16 7/8   16 1/8<br>19   9 7/16 | 511/16 5 3/4<br>9 3/4 9 1/4<br>415/16 4 5/8<br>17 1/8 18 | 5 17/16<br>6 1/4<br>10 1/4<br>5<br>19<br>9 13/16 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont indiqués en lin de matinée per une grande banque de la place.

# **Provence-**Alpes-Côte d'Azur avaient trouvé la mort. Après lec-

A Carry-le-Rouet

# référendum pour un port DE PLAISANCE

(De notre correspondant.)

Marseille. – Comme cela a été fait à Grenoble pour le tramway, la municipalité de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône), station balnéaire de la Côte bleue entre Mar-A M. Bouttaz, il est reproché d'avoir mis en circulation un car au freinage défectueux (celui où out seille et Martignes, vient de consul-ter la population sur l'opportunité du projet relatif au nouveau port de plaisance. Une question qui a longpéri brûlés vifs quarante-quatre enfants de Crépy-en-Valois et de Creil. dans l'Oise), qui avait parcouru 20 000 kilomètres depuis le dernier contrôle. Au chauffeur du premier iemps divisé l'opinion.

> L'ancienne municipalité avait projeté de faire construire un port de mille anneaux. Les associations de défense s'étaient élevées contre une opération jugée « démesurée ».

La nouvelle municipalité sortie des urnes en mars 1983, conduite par M. Roger Montagnac (R.P.R.), a donc consulté la population, ou plus exactement les six cent dix familles (une voix pour chacune).

de Beaune estime qu'il « devrait y Les résultats sont les suivants avoir d'autres personnes mises en 17 bulletins nuls ou se prononçant cause, notamment des fonctionpour un statu quo, 49 voix pour l'annaires du service des mines aui ont cien projet de mille places, et délivré l'autorisation de rouler aux 544 voix pour l'actuel projet, beau-coup plus modeste. - J. C.

# **Ile-de-France**

# Le jury du concours pour un « opéra populaire » examine 780 projets

Une trentaine de personnes membres de l'association des habitants du XII°-Bastille out pénerains du Alt-Bastille du pe-nétré, le mardi 28 juin, dans l'ancienne gare de la Bastille, où est réum le jury du concours d'architecture pour la construc-tion d'un opéra populaire à cet

Après quelques minutes d'hésitation, ils ont été reçus par le président du jury, M. François Bloch-Lainé, et trois architectes français à qui ils ont lu une déclaration. Ils demandent que le jury prenne en compte les conséquences humaines du projet et empêche • un petit exode de plus vers les banlieues pour les deux cents personnes qui habitent rue de Charenton dans les immeubles qui seraient démolis.

Réuni depuis le dimanche 26 juin et jusqu'au 3 juillet, le jury interna-tional (1) doit examiner les 780 projets rendus (sur 1 650 concurrents inscrits, dont 700 Français environ). Cela représente environ 3 kilomètres de cimaises, mais un équipement audiovisuel et informatique permet aux jurés de « compulser » les documents, analysés au préalable par une commission technique de 40 per-

Le jury désignera plusieurs lauréats (moins de dix, espère M. Bloch-Lainé) et sera reçu, le mardi 5 juillet, par le président de la République, qui choisira en dernier ressort, l'anonymat étant conservé jusqu'à la fin. Le choix pourrait être annoncé avant le 14 juillet, mais l'exposition de tous les projets ne

pourra être présentée au public qu'à La construction d'un nouvel opéra populaire est « un projet auquel le gouvernement tient, mais, dans la

conjoncture actuelle, il ne m'appartient pas de dire si c'est un coup parti, a précisé M. Bloch-Lainé, quelques jours avant la réunion du quesques jours avant la recutor du jury. On ne peut pas dire que ce soit un luxe d'époque facile car la situa-tion actuelle n'est pas satisfaisante. Il faut construire le nouvel opéra ou fermer l'ancien: la subvention représente actuellement 700 francs par spectateur; avec le même mondes speciacles, et donc des specia-

Le nouvel opéra offrirait une salle de 2 700 à 3 000 places, et une salle annexe de 600 à 1 500 places. Des espaces de dégagement pour les décors, adjacents à la scène, permettraient de joner en alternance plusieurs œuvres, sans démonter les décors. Une scène à l'identique pour les répétitions améliorerait aussi la « rentabilité » de l'endroit. Pour faciliter le travail des architectes, un schéma de fonctionnement a été proposé, et il semble que beaucoup de concurrents l'aient utilisé. Ils devaient, outre les problèmes de scenographie et d'espaces intérieurs, proer un embellissement de la place de la Bastille, actuellement très mé-

(1) Deux jurés absents. le metteur en scène Patrice Chéreau et l'architecte américain Robert Venturi sont rem-placés par les architectes Mario Botta (Suisse) et Horst Birr (Berlin).

# INSTITUT SUPÉRIEUR DE GESTION

l'assurance de votre vie professionnelle : le plein emploi des « ISG » et leur place dans le peloton de tête des formations supérieures la garantie de la qualité pédagogique : avec un corps professoral indépendant d'experts, d'universitaires et de professionnels un véritable campus urbain : plus de 5 000 m² A PARIS aptes à un réel enseignement supérieur et à une vie associative intense la réale autonomie : établissement LIBRE et à caractère associatif avec 1 640 étudiants des 2° et 3° cycles, dont 250 ingénieurs et diplômés de l'enseignement supérieur

# INSTITUT SUPÉRIEUR DE GESTION

association d'education - organisme d'interet genéral établissement LIBRE d'enseignement supérieur

Seul établissement français d'enseignement supérieur

• habilité à délivrer le

# DIPLÔME INTERNATIONAL DE GESTION ET MANAGEMENT 2" et 3º cycles

L'UNIVERSITÉ LIBRE INTERNATIONALE - GENÈVE

admis par

EUROPEAN UNIVERSITY OF AMERICA - SAN FRANCISCO pour les programmes en accréditation du

# MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

• intégré aux programmes de

INTERNATIONAL MANAGEMENT UNIVERSITY OF ASIA - TOKYO

# **28 JUILLET 1983**

date limite des inscriptions pour la session du 12 au 19 septembre 1983

LES CONCOURS I.S.G. 1983

Une sélection rigoureuse diversifiée et efficace ; 2 072 candidats pour le seul concours du 2º cycle classique et plus de 7000 demandes de dossiers à ce jour.

# 2º cycle classique

Elèves de classes préparatoires au haut enseignement commercial

200 étudiants

8

DUT, BTS, 1er cycle universitaire, Licence

2º cycle alternance Elèves des classes préparatoires littéraires et scientifiques

3° cycle Ingénieurs, maîtrises, IEP

**ADMISSIONS I.S.G. 1983** 

TOUS les étudiants admis en 1983 pourront bénéficier des PROGRAMMES INTERNATIONAUX intégrés à leur cursus, complémentaires ou optionnels

500 étudiants

180 étudiants

# EDIPLÔME INTERNATIONAL DE GESTION ET MANAGEMENT

de droit et de statut internationaux, la signature pour l'avenir de :

I'I.S.G.

un réel enseignement supérieur français à vocation internationale

Pour obtenir le guide de l'étudiant ISG - édition 1983: Centre d'information et d'orientation de l'ISG, 45 rue Spontini 75116 Paris (1) 553.60.27

# THE RESIDENCE OF THE PROPERTY NANCIERS



*∓* √

€."

# COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

### Paiement des dividendes en actions

Faisant application aux dividendes de l'exercice 1982 des dispositions des arti-Faisant application aux dividendes de l'exercice 1982 des disposations des arti-cles 351 à 353 nouveaux de la loi du 24 juillet 1966, les assemblées générales des trois principales filiales cotées du groupe C.G.E.: CIT Alcatel, Alsthom Atlantique et Société Générale d'Entreprises Sainrapt et Brice ont décidé d'accorder à leurs actionnaires la possibilité d'opter pour le paiement en actions de la totalité da divi-dende afférent aux actions dont ils sont propriétaires.

Les actions nouvelles distribuées en paiement des dividendes sont émises à un prix égal à 95 % de leur moyenne, diminuée du montant net du dividende, des prers du marché à terme lors des vingt séances de Bourse précédant le jour de fe. Elles portent jouissance du 1¢ janvier 1983. miers cours du marché à tern l'assemblée. Elles portent jou

Pour chacune des sociétés concernées, le montant des dividendes nets mis en paiement, le prix d'émission des actions et le délai d'option sont rappelés dans le

|                                          | Dividende<br>net<br>par action | Prix<br>d'émission<br>de l'action | Délai<br>d'option                         |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| CIT-Alcatel Alsthom Atlantique S.G.ES.R. | -                              | 1 025 F<br>132,36 F<br>107 F      | 20-06/15-07<br>30-06/31-08<br>30-06/24-09 |

La C.G.E. et les sociétés de portefeuille de son groupe ont décidé d'opter pour le paiement des dividendes en actions en ce qui concerne les participations qu'elles

nnent dans ces trois filiales Les actionnaires sont invités à exercer leur option auprès des établissements dé-positaires de leurs titres. Leur attention est attirée sur le fait que l'option pour le palement du dividende en actions ne change en rien la déclaration fiscale des re-venus de valeurs mobilières qu'ils auront à effectuer. Les actions obtenues en paieremes de valours monuteres qu'ils auront à effectuer. Les actions obtenues en paioment du dividende peuvent bénéficier, selon le cas et si les conditions nécessaires sont remplies, soit de la réduction d'impôt attachée aux titres placés dans un compte d'épargne en actions, soit de la déduction fiscale par la loi du 13 juillet 1978 (loi Monory).

# société nationale elfaquitaine

Les principaux éléments des comptes consolidés du groupe ELF-Aquitaine, établis à l'issue du premier trimestre de 1983 sont les suivants :

|                        | 1= trimestre | 1= trimestre                            | Année                                                             |
|------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                        | 1983         | 1982                                    | 1982                                                              |
| Chiffre d'affaires (1) | 2 907 M.F.   | 29 138 M.F.<br>3 358 M.F.<br>1 277 M.F. | 114 808 M.F.<br>11 311 M.F.<br>3 527 M.F.<br>(1 592 M.F.)<br>39 F |

Ces résultats marquent un très net redressement sur ceux de la période homolo gue de 1982

A l'origine de cette amélioration se trouve le raffinage, secteur dand lequel la perte a pu être réduite de moitié au premier trimestre et où, de surcroît, la liquida-tion d'une partie des stocks a généré un profit supplémentaire voisin de 600 M.F. Ce profit exceptionnel sera probablement grevé ultérieurement par des provisions correspondant à l'arrêt d'unités industrielles et de transport mariti

Les résultats dégagés par la production d'hydrocarbures se sont maintenus à un niveau proche de ceux de 1982 malgré la récente baisse des prix des bruts. Dans l'optique des résultats annuels, il y a cependant lieu de rappeler que les ventes de gaz en débit d'exercice sont largement supérieures à la moyenne annuelle et que, de ce fait, les résultats du premier trimestre sont traditionnellement meilleurs que ceux des périodes de moindre consommation.

(1) Hors consolidation des sociétés chimiques ATO et CHLOE.

# Moulinex

Réunie le 25 juin sous la présidence de M. Mantelet, l'assemblée générale ordinaire a approuvé toutes les résolutions proposées par le conseil.

Elle a fixé le dividende, identique à celui de l'exercice précédent, à 4 F, auxquels s'ajoute l'impôt déjà versé au Trésor de 2 F procurant un revenu global de 6 F. Il sera mis en paiement le 18 juillet contre remise du coupon nº 13.

Dans son allocution, le président a rappelé les efforts importants d'investis-

secteur « préparation et cuisson des aliments - depuis dix ans. Il a souligné la nécessité pour Moulinex de généraliser progressivement l'automatisation de l'ensemble de la production. Tout en entreprenant de nombreuses et nouvelles fabrications pour sauvegarder l'emploi.

Ainsi, dans une conjoncture en pleine dégradation, Moulinex entend continuer ses efforts d'investisse menter son agressivité sur les marchés extérieurs.

# RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE **ET POPULAIRE**

# MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE DIRECTION GÉNÉRALE

# **DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES DIRECTION DES INFRASTRUCTURES** DE MOBILISATION ET DE TRANSFERT

### **SECOND AVIS NATIONAL ET INTERNATIONAL** DE PRÉSÉLECTION DE BUREAUX D'ÉTUDES

- 1) Le ministère de l'hydraulique, direction générale des infrastructures hydrauliques, direction des infrastructures de mobilisation et de transfert lance un second avis national et international de présélection en complément au premier avis lancé en juillet 1982 pour préqualifier des bureaux d'études en vue de
- consultations futures pour la réalisation : d'études de faisabilité de barrage ;
- d'études d'avant-projet détaillé de barrage ;
- d'études d'éxécution de barrage;
- de surveillance de travaux de constructionn de barrage. 2) Les bureaux d'études déià présélectionnés lors de la pré-
- qualification de juillet 1982 ne sont pas concernés par ce second 3) Les bureaux d'études intéressés doivent fournir les ren-
- seignements concernant en particulier :
  - leurs références techniques ; - leur capacité d'études ;
- leur capacité d'intervention en Algérie.
- En répondant à un questionnaire qui sera mis à leur disposition au siège du ministère de l'hydraulique, direction générale des infrastructures hydrauliques, D.I.M.T., 3, rue Mohamed-Allilat, Kouba, Alger, à la date de la parution du présent avis sur la presse nationale.
- 4) Il ne sera pas tenu compte de la candidature des bureaux d'études qui n'auront pas répondu au questionnaire mentionné au point 3 ci-dessus.
- 5) Les dossiers de préqualification doivent être déposés au ministère de l'hydraulique, direction générale de l'administration, bureau des marchés Kouba, Alger, avant le 30 août 1983, à 11 heures, dernier délai.

# RORENTO.

### CROISSANCE CONTINUE

d'abord, à l'émission de 1,8 millie isse des cours.

|                                   | 31-5-1983    | 28-2-1983    |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Actifs nets                       | FF<br>12 558 | FF<br>10 970 |
| Valeurs boursières<br>par actions |              | 1            |

RÉPARTITION DES ACTIF NETS PAR MONNAIES APRÈS OPÉRATIONS

|                                                | %                                  | %                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Deutschemark Yea Florin Livre Sterling Dollars | 41,9<br>28,8<br>24,1<br>2,2<br>0,2 | 9,0<br>17,2<br>38,9<br>2,0<br>32,2 |

### UNION GÉNÉRALE **D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS**

Réunis en Assemblée générale ordinaire le 24 juin 1983 sous la présidence de M. Michel CALDAGUES, les acl'exercice clos le 31 décembre 1982 qui font ressortir, après dotation de 7 322 000 F aux comptes d'amortissede 47 451 000 F contre 41 750 000 F en 1982, en progression de 13,6 %.

L'Assemblée a décidé de distribuer un dividende de 16,50 F par action coatre 14,50 en 1982.

Sa mise en paiement aura lieu le 18 juillet 1983 sur présentation du couno junica 1903 sur presentation du cou-pon nº 18 A, le coupon B correspondant étant, à nouveau, cette année reporté eu égard à la modicité des primes à la construction à mettre en distribution.

Au cours de son allocation, le Président a souligné que les conditions d'exploitation du domaine demeuraient très satisfaisantes, précisant qu'au cours des 5 premiers mois de l'année 1983, la So-ciété n'a enregistré en moyenne qu'un peu plus de 3 appartements en instance de relocation sur un total de 1824. Une nouvelle augmentation du dividende est prévue an titre de l'exercice 1983.

# DELALANDE S.A.

L'Assemblée générale des actionnaires de DELALANDE S.A., réunie le 27 juin 1983, a renouvelé les mandats d'Administrateur de M. André COUR-TAIGNE, de M. Michel DELA-

LANDE at de M= Odile MOINEL.

M. COURTAIGNE n'ayant pas soilicité le renouvellement de son mandat de Président, le Conseil d'administration a nommé Président-Directeur Général de DELALANDE S.A., M. Jean Carlos POMARET, qui exerçuit déjà les fonc-tions d'Administrateur-Directeur Géné-

# SAINT-GOBAIN

Afin de faciliter une coopération industrielle avec la Compagnie Générale des Eaux dans le domaine de l'eau, des travanx publics et des services urbains, en France et à l'étranger, la Compagnie de Saint-Gobain a décidé de Compagnie de Saint-Grobain a dectue de se porter acquéreur d'une part significa-tive du capital de cello-ci. Elle n'entend pas cependant prendre le contrôle de la Compagnie Générale des Eanx.

Les acquisitions de titres se feront principalement suprès d'institutions et sociétés appartenant au secteur public, qui détiennent actuellement des parts du capital de la Compagnie Générale

Les acquisitions, qui ont débuté le 27 juin, se font par voie d'applications sur la base du cours coté à la Bourse, ainsi que par l'exercice éventuel de

Pendant le premier trimestre de l'exercice en cours, (mars à mai 1983), le patrimoine de RORENTO, le fonds obligataire international du groupe ROBECO, s'est accru de 14% pour atteindre 12,5 milliards FF. Cela est du ns nouvelles, et ensuite à la

Le cours de l'action en Bourse a aug-memé de 3.2 %, passant de 620 FF à 640 FF, en raison des rentrées d'intérêts

RORENTO est toujours favorable aux placements en obligations, qui pro-duisent, sans exception, des intérêts réels très élevés. Les prévisions d'une baisse de l'inflation restent entières, maigré la hausse des intérêts, dans un

RORENTO a mis cette hausse à pro-t pour réduire ses liquidités de 14,4 % 10,3 % environ par des achats aux États-Unis, en Allemagne et au Japon. Les dépôts libellés en florins ont été convertis en dépôts en deutschemarks. Le risque de change sur le portefeuille en dollars a été totalement couvert, en grande partie contre du deutschemark et du yer

# 0

| L<br>QUELQUES C<br>ÉLÉMENT | HIFFRI<br>AIRES | <b>S</b>     | (+ 20,9 % contre 20,3). La<br>che Groupe a comu un déw<br>ment satisfaisant (+ 14,7<br>maintient sa seconde place<br>marché. L'exercice a été n |
|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 31-5-1983       | 28-2-1983    | par les conséquences de la l                                                                                                                    |
| etsboursières              |                 | FF<br>10 970 | Finances qui a modifié se<br>ment le calcul des provisions :<br>matiques en adoptant la m<br>dite de « zillmérisation » :                       |
| ione                       | I 64Ω           | 1 670        | 17                                                                                                                                              |

affecté à la réserve pour éventua-lités diverses ; après attribution aux assurés des participations bénéficiaires normales qui sont cette année encore en forte augmentation :

# **GROUPE DES ASSURANCES** GÉNÉRALES DE FRANCE

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES DES SOCIÉTÉS A.G.F. VIE - A.G.F.-LA.R.T. ET DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE DES A.G.F. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIÉTÉ A.G.F.-I.A.R.T.

Le collège exercant les pouvoirs de l'assemblée générale ordinaire s'est réuni le mercredi 29 juin 1983 sous la présidence de M. Raymond Janot, conseiller d'Etat, pour

examiner et approuver les comptes de l'exercice 1982. M. Michel Albert, président du groupe des A.G.F., a présenté les comptes des

# A.G.F. VIE

Le chiffre d'affaires mondial s'est élevé à 5 290 millions de francs, enregistrant une progression de 18,9 % par rapport à l'exercice 1981 : les branches individuelles marquent comme ranner proce-dente une forte augmentation ent comme l'année précé-%) et sur le marqué Loi de

dégagé au titre des exercices anté-rieurs au 1-1-1982 a fait l'objet d'une affectation à hauteur de 686 MF à une provision de partici-pation exceptionnelle aux bénéfices, à répartir aux assurés ultérieure

tionnelle de 156 MF a été prélevée - le reliquat soit 228.6 MF a été

pot déjà versé au Trésor (5,4 MF) le dividende global s'élève donc à

1 177 MF contre 986 MF en 1981, le résultat de l'exercice s'élève à 113,4 MF contre 46,4 MF en 1981. 16,2 MF. Il sera distribué à la Société Centrale un dividende net de 42.54 MF. soit compte tenu de l'impôt déjà versé an Trésor 21,27 MF, un divi-

# A.G.F.-LA.R.T.

dende global de 63,81 MF.

Le chiffre d'affaires mondial s'est élevé à 7 106 millions de francs, en augmentation de 12,6 % par rapport à l'année précédente.

Malgré le redressement des résul-tats de la branche automobile et la progression favorable du bénéfice dégagé en « responsabilité civile gé-nérale» la société enregistre une détérioration sensible de son compte d'exploitation (perte de 53,9 MF contre 29,9 MF l'an dernier), en raison notamment de la charge des sinistres dus aux tem-pêtes et inondations survenues en 1982 et de certains résultats à

Le bénéfice net de l'exercice, compris les plus-values nettes de cessions de valeurs, est de 13,3 MF (contre 57,4 millions en 1981); Il sera distribué un dividende net

identique à celui de l'exercice 1981, soit 10,8 MF; compte tenu de l'im-

Le dividende net de 10,8 MF sera versé à raison de :

- 2,34 millions à la Société Centrale des A.G.F. (qui détient 21,67 % de A.G.F.-(L.A.R.T.) ; 8,46 millions à la Société A.G.F.
 VIE (qui détient 78,33 % de A.G.F.-I.A.R.T.).

### DIVIDENDE **DE LA SOCIÉTÉ** CENTRALE

La Société Centrale des A.G.F. aura à répartir à ses actionnaires en 1983 au titre de l'exercice 1982, la somme de 44 880 000 F à laquelle s'ajoutern le solde non distribué de l'exercice précédent conformément à la Loi du 30-7-1982 sur le plafonnement des bénéfices dist 1982 et 1983, soit 1 100 000 F. assorti d'un avoir fiscal de 22 990 000 F, pour former un divi-dende global de 68 970 000 F, soit pour chacune des 2 200 000 actions de 185 F composant le capital social

au 31 décembre 1982 : dividende ...... 20,90 F - avoir fiscal ..... 10,45 F - dividende global ... 31,35 F

# IL EST RAPPELÉ QUE CHAQUE ACTION A.G.F. AVAIT REÇU AU TITRE DE :

| Exercice | Dividende net | Avoir fiscal | Dividende<br>global | Nombre d'actions<br>rémunérées | Valeur<br>nominale |
|----------|---------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1979     | F 33          | F 16,50      | F 49,50             | I 000 000                      | F 145              |
| 1980     | F 36          | F 18         | F 54                | 1 100 000                      | F 370              |
| 1981     | F 19,50       | F 9,75       | F 29,25             | 2 200 000                      | F 185              |

# AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL D'A.G.F.-I.A.R.T.

îl a été proposé au Collège exer-çant les pouvoirs de l'Assemblée Géérale extraordinaire d'augmenter le capital social d'A.G.F.-LA.R.T.

Le but de cette opération est de permettre à la Société de poursuivre son expansion tant en France qu'à l'Etranger en renforçant pour les années à venir la marge de solvabilité

Cette augmentation portera le ca-pital d'A.G.F.-L.A.R.T. de 540 MF à 850 MF, par l'émission de 310 000 actions nouvelles de 1.000 F de valeur nominale chacune. Elle sera entièrement souscrite par

A.G.F. VIE, en conformité avec l'article L 322-12 du Code des Assurances. A la suite de cette opération, la Société Centrale détiendra toujours 100 % du capital d'A.G.F. VIE mais sa participation dans le capital d'A.G.F.-I.A.R.T. passera à 13.76 % tandis que celle d'A.G.F. VIE pas-sera à 86,24 %.

### RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE GROUPE DES A.G.F (en millions de francs)

|                                                                                    | 1981   | 1982                      | Variation                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------|--|
| Chiffre d'affaires mondial consolidé                                               | 13 041 | 15 092                    | 15,7 %                   |  |
| (A.G.F. VIE + A.G.FLA.R.T.) Portefenille de placements en France Revenus en France | 23 329 | 12 397<br>27 296<br>2 853 | 15,1 %<br>17 %<br>28,3 % |  |

Les effectifs s'élèvent à 12 398 personnes dont 7 345 pour le personnel administratif et 5 053 producteurs salariés

# EXTRAITS DE L'ALLOCUTION DU PRÉSIDENT MICHEL ALBERT

Au cours de l'année 1982, le chif-fre d'affaires mondial consolidé du Groupe des A.G.F. s'est élevé à 15 milliards de francs environ, soit une augmentation de 15,7 % par rap-

... L'année 1982 a été marquée par le lancement d'une seconde étape de décentralisation des acti-vités en province qui a pris effet an 1º janvier 1983.

Îl y a une dizaine d'années les Assurances Générales de France ont pris la décision de mettre en œuvre un programme de décentralisation prévoyant la création de délégations régionales à Marseille, Lyon,

Rennes, Tours, Bordeaux et Tou-louse ainsi que la transformation de l'ancien centre administratif national de Reims en délégation régional de l'ancien de l'égation régional de l'année de l'égation régional de l'année de l'égation régional de l'année de l' nale. Cette première étape de décen-tralisation est arrivée à son terme en 1982 avec l'ouverture des délégations de Toulouse et de Bordeaux.

Dans le prolongement de ce pro-gramme, il a été décidé de l'aire des délégations régionales non seulement des centres administratifs de gestion, mais de véritables plates-formes Les objecuifs de cette deuxième

étape du programme de décentrali-sation sont les suivantes :

constituer dans chaque région une équipe pleinement responsable de la réalisation et de la gestion des affaires décentralisées : - regrouper à la délégation régio-

nale les moyens de soutenir efficace-ment l'activité des Agents géné-- simplifier la gestion administra-tive, raccourcir les circuits et élimi-ner les tâches faisant double emploi

entre Paris et la province. ... Le développement de la Com-pagnie en effet dépend largement de son efficacité commerciale et s'ap-puiera plus que jamais sur une meil-leure responsabilisation des hommes.

# ROUSSELOT

L'assemblée générale ordinaire s'est réunie le 23 juin 1983 sous la présidence de M. Paul Berthier.

Pour l'exercice 1982 le chiffre d'affaires consolidé du groupe Rousselot s'est élevé à 2 350.8 millions de francs en augmentation de 13,14 % par rapport

Le résultat net consolidé s'est élevé à 39,6 millions de francs contre 45,4 millions de francs en 1981. La marge brute d'autofinancement a artein 166 ? d'autofinancement a atteint 166,2 mil-lions de francs contre 149,5 millions de

Pour Rousselot S.A. l'exercice s'est soldé par un bénéfice net de 32,9 mil-lions de francs contre 26,3 millions de francs en 1981, soit une bausse de 25 %. L'assemblée générale a appronvé toutes les résolutions proposées par le conseil d'administration. Elle a notam-ment décidé la mise en paiement le 1" juillet 1983 du coupon numéro 10 d'un montant de 20 francs qui, aug-menté de l'avoir fiscai, correspond à un

revenu global de 30 francs. L'assemblée a ratifié la nomination de M. René Sautier comme administra-

someus roomenemie (Hollande) et Po-lyrez (U.S.A.) sont entrées dans le groupe et contribuent dès maintenant au renforcement des positions internatio-nales de Rousselot ainsi qu'au dévelop-petment des exportations des usines fran-çaises.

# Ets V.O. PETERSEN & Cie

L'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le lundi 13 juin 1983 à Dakar, a appronvé. à l'unanimité, les comptes et le bilan de l'exercice clos le

de M. René Sautier comme administrateur, en remplacement de M. Schneider Mannoury démissionnaire.

Au cours de son allocution, le président a indiqué que l'activité des cinq premiers mois a été marquée par une stagnation des tonnages vendus et un tassement des marges, à l'exception de la division chimie qui a maintenu un bon niveau de rentabilité.

Il a rappelé que le 1º janvier 1983 les sociétés Roonchemie (Hollande) et Potyrez (U.S.A.) sont entrées dans le groupe et contribuent dès maintenant au

Les actionnaires ayant leur domicile réel ou leur siège social en France béné-ficieront d'un crédit d'impôt de 36 %, soit 18 50 50 soit 2.835 FF.



JUIN

248 396 75 296 17 50 17 50 17 50 17 80 18 372 94

Demin

315 50 3 50 c

642

117

239

ē

Coars pric.

SECOND MARCHÉ

Hors-cote

Tenneco
Thom SM
Thysen c 1 000
Tony index. isc
Veille Moetagns
Wagons-Litz
West Rand

r.s.M. Usi La Mure Promptis Rorento N.V. Sabl. Moditon Corv. S.K.F.(Applic. mir.) S.P.R. Total C.F.N. Ulfmat

# ETÉS

# CES **E FRANCE**

S A.G.F. VIE - A.G.F. S A.G.F. CIÉTÉ A.G.F.-I.A.R.T.

wer les comptes de l'exerichel Albert, president du . a presente les comptes des

dt deja verse an Trescritisa MP; a dividente giebal velete dose a n,2 MI Le dividende net de 10,6 MF

= 2.34 mallions a 11 Societe Cen-trate des AUT qui defiem 21.65 cite AUT ART) 8.46 pullians a la Societe A GF
 11 fqui denent 5.35 f de
 A G I A R I i

### DIVIDENDE DELA SOUTETE CINIRALE

La Novath, Control de AGE whitting of any exercises is professed to the same of the contraction of the same of the contraction of the Cannatera in soute pon dortibue de Reserved present to conformement & to the state of the trans-Manual state tigal treat a station of (MR) or 1984 seek a les one figspett d'un avoir local de the title from the constitution of heart where him the 1 Just that retire un Dieber ber 9 1 e divateur 10.46.5

# IT RECU AU TITRE DE:

and the second second an alteritorial protein

amplies of a long

Appropriate Control

李 (集第7 (共年) · tfülenn. 3 3 43 (4.5) 

DUPE DES A.G.F 1267 1 100

11.5

.... - •

T MICHEL ALBERT A garden ton the second of the une fight for a state of the st He is a second of the second o files jaring a m See Factor (1997) An above the second of the sec PROBLEM TO SERVICE AND A SERVI China to the contract of the c

Ets V.Q. PETERSEN & CR TANK CONTROL OF THE C

Control of the contro

em de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya del companya del companya de la

Page (medical)

y his paint hear

# MARCHÉS FINANCIERS

# PARIS 29 juin

# Léger repli

Mercredi, le marché parisien était encore en recul (- 0,33 %) environ, mais dans de moindres proportions que la veille lorsque les valeurs françaises avaient abandonné 0,78 % au son de cloche final.

La baisse de Wall Street, cette foisci plus accentuée (un peu plus de 20 points mardi soir pour l'indice Dow-Jones), n'a pas encouragé les opéra-teurs à prendre position, mais on ne peut pas dire qu'elle ait pour autant pesé sur les cours.

Parmi les replis les plus significatifs figurent Elf-Aquitaine (– 6,8 %), Bull (– 6,5 %), Chantiers Fce-Dunkerque (~ 5,2 %), Facom (~ 4,9 %) et Révillou (~ 4,2 %).

A l'inverse, Prétabail, Hachette, Comptoir des entrepreneurs, Cetelem, Générale des Eaux et Printemps s'adjugent des gains de 5 % à 7 %, suivis par Chargeurs et Matra (+4%).

Une fois de plus, la Générale des Eaux est très surveillée, et la décision ensin annoncée par Saint-Gobain « d'acquérir une part significative » du premier groupe français de distribution d'eau ne répond pas à toutes les interrogations, loin de là.

En chute de 5,5 % la veille, les actions de la Générale des Eaux ont regagné mercredi sensiblement le terrain perdu quarante-huit heures auparavant dans des transactions manifestement plus calmes.

Sur le marché de l'or, le cours de l'once de métal fin est remonté de 413.75 à 415,25 dollars dans la City. tandis que le lingot gagnait 400 F à Paris, à 102 400 F, le napoléon se contentant de reproduire son cours de la veille : 670 F.

A 9,51/54 F environ lors des tran-sactions de gré à gré, le dollar-titre est en léger progrès (9,44/48 F).

# **NEW-YORK**

# Légère amélioration

Durement seconé au cours des deux précédentes journées, surtout pendant la seconde, Wall Street a récupéré mercredi un peu des forces qu'il avait perdues. Mais cela n'a pas été sans mal. Une forte tendance à l'irrégularité s'est dégagée. Un moment retombé à 1 201,22, l'indice des industrielles repassait à 1 222,16, avant de s'établir en clôture à 1 213,73 (+ 4,50 points).

Le bilan de la session est très révéla-teur de ces mouvements erratiques. Sur 1 949 valeurs traitées, 816 ont monté, 781 ont baissé et 352 n'ont pas varié.

Les espoirs manifestés par M. Donald Regan, secrétaire an Trésor, de voir le « prime rate », actuellement à 10 1/2 %, baisser à la fin de l'année, ont, semble + il, nu peu revigoré le marché. Mais ils n'ont pas vraiment occulté la menace d'un renchérissement des taux d'intérêt. Si la onzième hausse consécutive du principal indicateur éco-nomique en mai (+ 1,2 % contre 1,4 % en avril) a produit une bonne impres-sion en confirmant le retour à l'essor économique, elle porte en germe le risque d'une relance inflationniste si d'aventure la surchauffe s'organisait. L'activité a porté sur 81,58 millions de titres contre 82,29 millions.

| VALEURS              | Cours de<br>28 juin | Come da<br>29 juin |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| Alcos<br>A.T.T.      | 37 5/8<br>62 3/4    | 37 7/8<br>63 1/8   |
| Books                | 447/8               | 463/8              |
| Chang Manhattan Busk |                     | 52 1/2<br>48 1/8   |
| Esegman Kodek        | 71 1/2              | 72 172             |
| Ford                 | 55                  | 33 5/B             |
| General Electric     | 52 1/2              | 633/4              |
| General Motors       | 72                  | 72 1/4             |
| Goodyear             | 31 1/2              | 31 1/4<br>120      |
| LT.T                 | 40 5/8              | 405/8              |
| Mobil Off            |                     | 37 1/8<br>86       |
| Stillenberger        | 52.3/8              | 52,3/4             |
| Territor             |                     | 34 1/2<br>40 1/2   |
| Union Carbide        | 70 1/2              | 89 1/2<br>24 3/4   |
| Westinghouse         |                     | 49 1/2             |
| Xarox Corp           | 47 1/8              | 1 46 7/8           |

# LA VIE DES SOCIÉTÉS

DUNLOP AURAIT PERDU SA
NATIONALITÉ BRITANNIQUE. – Le
groupe britannique Dunlop, cinquième
fabricant mondial de pneus, n'est sans
donte plus contrôlé par des capitaux insulaires. La banque américaine Morgan
Guarany Trust vient, ea effet, de révélor
qu'elle avait récemment acquis 17,5 millioms d'actions de la société, soit 12,2 %
de son capital pour le compte de clients.

Cette prise de participation écarte, pour l'instant, la menace d'OPA qui, depuis plusieurs semaines, pesuit ser la compagnie. Mais elle renforce l'idée que Dunlop a perdu sa nationalité britannique.

| <u> </u>                                                        | - |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| INDICES QUOTIDIENS<br>(INSEE, hose 140 : 33 dec 1962)           |   |
| 28 jein 29 jein 134 7                                           |   |
| Valours françaises 125,1 124,7<br>Valours étranolires 137 136.5 |   |
| Valents étrangères 137 136,5<br>C° DES AGENTS DE CHANGE         |   |
| (Base 100 : 31 dic. 1902)                                       |   |

28 juin 29 juin 124,5 123,9 TAUX DU MARCHÉ MONÉTAIRE Effets privés du 30 juin ...... 12 5/8 % COURS DU DOLLAR A TOKYO

| 29 juin | 30 juin | 1 dellar (en yeas) ...... | 238,25 | 239,38

De fait, par rachats en Bourse égale-ment, la firme malaysienne Pegi avait porté, voici quelques semainea, de 18 % environ à 26,1 % sa participation an capi-tal de Dunlop et deux de ses dirigeants viennent même d'être appointés directeurs

surveillants.

D'autres investisseurs d'Extrême-Orient détiennent, de leur côté, à peu près 9 % du capital de la firme. Bref, globalement, 47,3 % du capital de Dunlop sont désormais en main étrangère. En réalité, ce taux est bien supérient dans la mesure où d'antres actions Dunlop sont détanues. dans divers pays, en France notamment. A moins que des Britanniques ne figurent dans la liste des chients pour le compte desquels la Morgen Guaranty Trust a desquels la Morgan Guaranty Trust a opéré, Dunlop a bel et bien perdu le passeport de Sa Gracieuse Majesté.

LB.M.-FRANCE. — Avec un chiffre

d'affaires de 22,9 milliards de francs, en hausse de 29,1 %, I.B.M.-France a caregistré, en 1982, « une nette progression dans tous les domaines de son activité», hausse de 19,1 %, 18.M.-France a emo-gistré, en 1982, « une nette progression dans tous les domaines de son activité », a indiqué le P.-D.G. de la société, M. Jac-ques Lemonnier. Le chiffre d'affaires à Déa l'exportation atteint 10,265 milliards de francs (+ 20,4 %). « Comme par le passé, a précisé M. Lemonnier, la balance commerciale d'I.B.M.-France est large-ment positive. »

1 granden in the second of the control of the second of the

| BOU                                 | RS             | E              | DE PA                              | Ri             | S                | Con                         | ıpt            | an              | t                                   |                |                 | 29                     |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| VALEURS                             | %<br>da 1990-  | % da<br>coupon | VALEURS                            | Cours<br>pric. | Densier<br>coles | VALEURS                     | Cours<br>préc. | Demiar<br>sours | VALEURS                             | Coors<br>préc. | Demis;<br>costs | VALEURS                |
|                                     |                |                | Dec-Laracthe                       | 229            | 229              | Porcher                     | 182            | 181             | Feromes d'Ani.                      | 74             | <u> </u>        | Sed Albertas .         |
| 3%                                  | 2660           | 2 236          | Dusien                             | 485            |                  | Pinits Tubes Est            | 6 60           |                 | Finantisper                         | 219 50         |                 | Tenneco                |
| 5%                                  | 4010           | 2041           | Esex Bess, Victor                  | 950            | 950              | Progress on Lain R.         | 34 50          | 34 50           | Figurier                            | 040            |                 | Thom Edd               |
| 3 % amort. 45-54                    | 71             | 2737           | Enert Victor                       | 680            | 656              | Providence S.A              | 314 80         |                 | Fasters                             | 21             | 21              | Threem c. 1 000        |
| 4 1/4 % 1963<br>Emp. 7 % 1973       | 104 80<br>9025 | 3 540          | Ecos                               | 2005           | 2010             | Poblicis                    | 829            | 834             | Gán. Belgions                       | 315<br>395     | 320<br>400      | Viella Montagna        |
| Emp. 8,80 % 77                      | 11020          | DS14           | Exponents Centre                   | 461            | 453              | Reff. Souf. R               | 159 30         |                 | Geneent                             | 136 80         |                 | Wagona Lita            |
| 9.80 % 78/93                        | 86.50          | 9 47B          | Bactro-Basque                      | 210<br>391     | 210<br>396       | Resorts Indest              | 126            | 90<br>123 10    | Goodveer                            | 320            | 310             | West Rand              |
| B_B0 % 78/85                        | 89 20          | 4 822          | Bi-Asternaz                        | 155            |                  | Riccia                      | 40 65          | 39 50           | Grace and Co                        | 464            | 490             | I                      |
| 10.80 % 79/94                       | 89 30          | B 847          | ELM Lebbac                         | 636            | 640              | Ride (La)                   | 10 70          |                 | Grand Metropolitan .                |                |                 |                        |
| 13,25 % 80/90                       | 98 46          | 0977           | Extrepões Paris                    | 289            | 285 20           | Rochefortaise S.A.          | 72 90          | 75 80°          | Gut Oil Cacada                      | 134            | 134             | SECON                  |
| 13,80 % 80/87                       | 100 80         | 9717           | Epargos (B)                        | 1165           |                  | Rochette-Ceops              | 16 20          | 16 25           | Hartsbeest                          | 790<br>1055    | 765<br>1055     |                        |
| 13,80 % 81/99                       | 100 46         | B 276          | Epergne de France                  | 238            |                  | Rossetic (Fin.)             | 85             | 85 10           | Honeywell inc                       | 11030          |                 | ,                      |
| 16,76 % 81/87                       | 108 30         | 13 446         | Epeda-8F                           | 1100           | 1106             | Rougier et File             | 65             | 53              | Hoogoven                            | 420            | 413             | agpad                  |
| 16,20 % 82/90                       | 10830          | 7 456          | Estata Mouse                       | 276            | 283              | Rousselot S.A               | 379            | 375             | int. Nic. Chart                     |                | 395             | Dafan                  |
| 16 % jain 82                        | 10810          | 0918           | Eurocom                            | 435            | 440              | Sacer<br>Safaa              | 38 30<br>88 50 | 36 80<br>61 40a | /                                   | 1349           | 1320            | Merin lengthiller      |
| E.D.F. 7,8 % 61 .                   | 131            | 6 625          | Europ. Accorngl<br>Eversit         | 26 80<br>207   | 27 20<br>210     | Setic-Alcan                 | 168            | 165 50          | 1Kubota                             | 13 50          | 13 SO           | Minister, Minister     |
| EDF. 14,5 % 80-82                   | 39 60          | 1141           | Filia Patia                        | 1099           | ~"               | SAFT                        | 140 40         |                 | Latoria                             | 229            | 230 50          | MMB                    |
| Ch. France 3 %                      | 145<br>100.75  | 7 887          | Ferm. Victry (Ly)                  | 127            | 107 30           | 196E-58                     | 127 50         | 129 40          | Machestoern                         | 551<br>3090    | 31 50           | Novetel S.LE.K         |
| CNS Bayes janu, 82 .<br>CNS Paribes | 100 75         | 7667           | Flori Footstake                    | 3 25           | 2950             | Saist-Rapheli               | 76             | 75 10           | Marks-special                       | 57 S           | 80 50           | Petrofigez             |
| CHE Sorz                            | 100 70         | 7 667          | Finaleus                           | 91 50          |                  | Smine du Mid                | 226            | 225             | Mineral Resource                    | 134            |                 | Softbus                |
| Cili iany. 82                       |                |                | HPP                                | 68 30          |                  | Senta Fé                    | 173<br>41 50   | 172<br>41 60 s  | No. Washington                      | 500            |                 | Rodamco                |
|                                     |                |                | Frac                               | 218<br>1515    | 210<br>1515      | Setam                       | 30°            | 87              | (Norwade                            | 208 10         |                 | 1                      |
|                                     |                |                | Forcilm (Cia)                      | 182.50         |                  | SCAC                        | 215            | 209 40          | Olivetti                            | 16 20<br>179   | 15 60<br>187    | Ho:                    |
|                                     | Cours          | Dernier        | Fone Acache W                      | 80             | 60               | Selfier-Leblanc             | 251 ·          | 254             | Pakhoed Holding<br>Petrofica Cacada | 950            |                 | İ.,                    |
| VALEURS                             | préc.          | COUCE          | FORC LYCOTRAIN                     | 1306           | 1300             | Senells Meubrogs            | 160            |                 | Pfizer loc                          | 829            | 829             | Air-Industrie<br>Alter |
|                                     |                |                | Foncine                            | 138            |                  | SEP. (NO                    | 80             | 91<br>40        | Phoneix Assertanc                   | 46             | l               | Cultulose du Pin.      |
|                                     | )              |                | Forgus Guregeon                    | 12 20          |                  | Serv. Egoip. Véb            | 40<br>41 60    | 43 20 d         | Pireli                              | 10 90          |                 | Connect                |
| interbail (obl. cons.) .            | 192 60         | 192 60         | Forges Streetourg                  | 129<br>130     | 125<br>128       | Signi                       | 215            | 215             | Proctor Garable                     | 510            | 520<br>36.50    | [F.D.M.(13)            |
| Aciers Peugeot                      | 46             | 45 60          | France LA.R.D.                     | 105            | 107.50           | Sinon Alcasel               | 622            | 614 c           | Ricoh Cy Ltd                        | 36 50<br>1018  | 1010            | La Mure                |
| A.G.F. (St Cont.)<br>A.G.P. Vio     | 34)<br>3400    | 340<br>3410    | França (La)                        | 490            | 483              | Siovina                     | 109 20         | 110 30          | Robeco                              |                | 1016            | Rorenzo N.V.           |
| Apr. Inc. Minde                     | 60 10          | 60             | Francial                           | 148            | 157 50           | Siph (Plant, Hévées)        | 159 90         | 165             | Shell fr. (port.)                   | 83             |                 | Sabi, Moriton Corv     |
| Alfred Herion                       | 8730           | 8730           | Fromagarise Bal                    | 515            | 502              | Stimines                    | 385            | 385             | S.K.F. Absiabolog                   | 175            | 172 50          | S.K.F. JApplic, méc.   |
| Allobrage                           | 350            | 355            | From Paul Record                   | 337 50         |                  | SMAC Actinoid               | 169 80<br>370  | 169 80<br>319   | Sparty Rand                         | 370            | 363             | SPR                    |
| André Roudiera                      | 40 60          |                | GAN                                | 655            | 661              | Scial fattencière<br>Scrito | 185            | 153 60          | Steel Cy of Cao                     | 225<br>186     | 190             | Total C.F.N            |
| Applic, Hydrael                     | 240            | 240 10         | Gavanous                           | 590<br>999     | 590<br>989       | Soficoni                    | 350            | 350             | Stilloppin                          | 1 150          | מפנ             | Industry               |
| Adel                                | 42.20          | 42<br>300      | Generalis                          | 106 80         |                  | S.O.F.LP. MA                | 90 10          |                 |                                     | Émission       | Rachet          |                        |
| Antois                              | 233<br>16 50   | 16 26          | Gér. Arra. Hold.                   | 29 30          | 29               | Sofragi                     | 714            | 714             | VALEURS                             | frais act      | det             | VALEURS                |
| Austracket Rev                      | 14             | 13 50          | Gerland (Lv)                       | 615            | 615              | Sogepar                     | 219            |                 |                                     |                |                 |                        |
| Bain C. Monaco                      | 7950           | 79             | Gévelot                            | 86             |                  | Southern Autog              | 75             |                 | 1                                   | SI             | ICAV            | 29/6                   |
| Benatria                            | 396            | 401            | Gr. Fin. Constr                    | 176 50         |                  | SPEG                        | 79 50<br>180   | 79 50           |                                     |                |                 | S Luffing-Expension    |
| Bacque Hypoth. Ear.                 | 334            |                | Gds Moul. Corbell                  | 82             | 82               | SP1                         | 152 20         | 163 10          | Actions Franca                      | 24302          | , ,,,=,,        | Liftor France          |
| Marzy-Ouest                         | 278            | 282            | Gds Moul. Paris<br>Groupe Victoire | 250<br>345     | 280<br>341       | Spie Betionolles            | 150            | 145             | Action whether                      |                | 250.49          | Latitie Oblig          |
| B.N.P. Intercontin                  | 80<br>1190     | 79 10<br>1190  | G. Tracero, Ind.                   | 132            | 130              | State                       | 258 50         |                 | Addicard                            | 298 67         |                 | Lytice-Red             |
| Bánádicsina                         | 1190           | 1190<br>68     | Heard-LLCF.                        | 38             | 38               | Syurthelabo                 | 220            | 220             | A.S.F, 5000                         |                | 200 24          | Laffice-Tokyo          |
| 90de                                | 288            |                | Hosphioson                         | 32 10          | 35 50            | Tuktinger                   | 475            | 478             | Adding                              | ( 315 BS       |                 | Lion-Associations      |
| Bras. Glec. int.                    |                | 510 p          | Hydro-Esergie                      | 78 40          |                  | Testos Aequitas             | 50 05<br>47 20 | 56 50<br>47 90  | Akali                               | 211 12         | 20155           | Limit portulação       |
|                                     |                |                |                                    |                |                  | Thomas at Made              | 47 70          | arun)           | 4170                                | 1 476 44       | 46747           | I Marración            |

|                    |        |             | Hosehioson           | 32 10  | 35 50   | Thirtinger          | 475          | 478    | Agino                  | [ 315 BS[    | 30153        | Lion-Autociations i   | [ 1035E 16         | 10358 16 |
|--------------------|--------|-------------|----------------------|--------|---------|---------------------|--------------|--------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------|
| trie               | 288    |             | Hedro-Exercis        | 78 40  |         | Tested-Assurbss     | 50 05        | 56 50  | Aboli                  | 211 12       | 201 55       | Livrat cortainalle    | 437 58             | 417 72   |
| ras. Glac. Int     | 548    | . 510 o     | Hydroc St-Denis      | 49.50  |         | Theon et Made       | 47 20        | 47 90  | ALTO                   | 176 11       | 167 17       | Monecic               | 59413.80           | S9413.80 |
| ambodgs            | 170 20 | 170 20      |                      |        |         | Tiesmétal           | 2B 50        | 29 30  | Amérique Gestion       | 541 91       | 517.34       | Mutri-Obligations     | 425 77             | 406.46   |
| ARE                | 99     | 98          | Imenindo S.A         | 169 80 |         | Tour Effel          | 280          | 291    | Associc                | 20204 64     | 20204 64     | Netio-Assoc           |                    | 21073 08 |
| ampenon Betn       | 168    | 173         | Inspirest            |        | 120     | Todor S.A           | 200          | 200    | Horos Institut         | 240 71       |              | Nazio-Erangee         | 1148056            | 11347 09 |
| aost, Padeng[      | 215 20 | 216 20      | immobili             | 220    | 223     | Uffiner S.M.D.      | 123          | 123    |                        |              | 228 79       | Natio Intel           | B3: 58             | 790 67   |
| arbone-Lorraine    | 53 90  | 53 80       | temoberque           | 375    | 378     | Unino               | 171 20       |        | Capital Ples           | 1151 83      | 1151 83      | Natio Placements      | 58812 40           | 58812 40 |
| armed S.A          | 95 60  | 97 10       | Hench. Marseille     | 1205   | 1183    |                     | 475          | 419    | CLP                    | 752 11       | 718          | Natio-Valents         | 435 80             | 418 13   |
| aves Roquefort     | 914    | 949         | Examplice            | 31D    | 322     |                     | 120          | 125    | Coversions             | 276 09       | 263 57       |                       |                    | 144.99   |
| E.G.Fria           | 135    | 135 10      | lanp. GLang          | 3 10   | 3 10    | UAP.                | 963          | 554    | Contages               |              | 905 34       | Obligan               | 151 BB             |          |
| noting Blancy      | 740    | 770         | industriale Cia      | 597    | 597     |                     | 203<br>42 60 | 58 d   | Creditater             | 357 48       | 341 25       | Production St. Honord | 365.35             | 348 78   |
| amtrest (Ny)       | 119    | 115         | Interhell (set.)     | 281 10 | 280 20  | Union Brassaries    |              | 211 20 | Croise Impachil        | 319 14       | 304 67       | Persona Epergen       | 11078 98           | 11032 85 |
| erabati            | 69     | 84 20       | Jager                | 56 40  | SS 10   | Licion Hubbit       | 211          |        | Démiter                | S9849 51     | 59570 504    | Paribas Gastion       | 494 51             | 472 09   |
| F.F. Ferraldes     | 108    | 104         | Gras S.A             | 520    |         | Un. loon. France    | 225          | 225    | Drouge France          | 263 21       | 241 73       | Pagignaire Rassine    | 1051 25            | 1030 64  |
| FS                 | 634    | 809         | Laffitta-Bail        | 243 40 | 243 40  | Un. lad. Créde      | 320          | 315    | Drouge leveting        | 626 52       | 696 11       | Phonix Placements     | 219 27             | 218 18   |
| GLR                | 1      |             | Lambert Friens       | 21 15  | 22      | Vincey Bourget (Ny) | 10 65        | 6050   | Drouge-Sácathá         | 175 68       | 187 71       | Pierre Investige      | 356 65             | 350 02   |
| G.Maridae          | 10 70  | ••••        | Lampes               | 115    | 11040   | Yers                | 58 50        |        |                        | 226 33       | 216 07       | Province Investigat   | 243 02             | 232      |
|                    |        | ****        | La Brosse-Deposit    | 65 20  |         | Watermen S.A        | 182          | 180    | Energie                |              |              | Randem St-Honoré      | 11024 11           | 10959 26 |
| ev                 | 74     |             |                      |        | 540     | Brass. du Marce     | 135 10       | 136    | Epercont Sice          | 5735 CS      | 5706 50      | Sicar, Mobiline       | 377 53             | 36041+   |
| hambon (ML)        | 390    | 390         | Lubon Cin            | 540    |         | Brass, Guest-Afr.   | 18 70        |        | Epergos Associations . | 22233 73     | 22157 23     | Silcourt income       | 1110241            | 11019 76 |
| kambourcy (NL)     | 1056   |             | Lille-Bossieres      | 273 60 | 262 60  |                     |              |        | Epargme Cross          | 1297 22      | 1238 40      | Silver, Michael Dier  | 299 89             | 286 29   |
| hampex (Ny)        | 120    | 120         | Locabed Improb       | 386    | 384     |                     |              |        | Epingen Industra       | 381 33       | 364 04       | Silection Renders     | 433 66<br>157 86   | 19070    |
| him, Gale Parassee | 52     | · 52        | Loca Expansion       | 128    | 127     | Étran               | oères        |        | Congress here          | 61481        | 586 53       |                       |                    |          |
| 1 Maritime         | 300 50 | 312 50      | Locationneller       | 175    | 175 50  |                     | 90.0         | •      | Emagne Chic            |              | 155 23       | Silect. Val. Franc    | 171 35             | 163 5B   |
| imaets Vicat       | 205    | 200         | Locatel              | 315    | 319 80  | Í 1                 | l I          | r      | Economo Unio           |              | 745 84       | SF1 t. et de          | 406 16             | 387 74   |
| tam (8)            | 125 60 | 126         | Lordex (Mr)          | 108    | 108     | AE6                 | 290          |        | Page Valor             | 309 83       | 295 78       | Scanismo              | 139 30             | 419 38   |
| 848                | 288    | 280         | Location             | 280    | 270     | Alzo                | 223          | 220    | Eperotalia             | 1006 97      | 1004.96      | State 5000            | 178 68             | 170 58   |
| L MA (FtBall       | 350    | 350         | Incheire S.A.        | 121    | 121     | Alean Alum          | 316          | 310    |                        | , <b>-</b> - |              | Speciality            | 296 62             | 283 17   |
| Mid-Mer Medec      | 4 70   |             | Magneires Uniorix    | 59     | 60      | Algemeine Bank      | 1298         | 1249   | Estait                 | 7027         | 7477 54      | Signa                 | 263 54             | 270 87   |
|                    | 55 10  |             | Magnest S.A          | 49     | 49      | Am. Parofice        | 510          |        | Euro Constance         | 356.38       | 340 22       | Sheeth                | 199 01             | 189 59   |
| ochery             |        | ****        | Martines Part.       | 145    | 145     | Arbed               | 180          |        | Foncer Investige       | 563 88       | 528 76       | Shinter               | 330 98             | 315 97   |
| ofradel (Ly)       | 350    | ****        | Marocaine Cia        | 28 20  | 2980    | Assument Mines      | 62           |        | France-Gazantier       | 258 54       | 254.45       | SL-Est                | 846 23             | B07 86   |
| <b>9</b>           | 215    | 213         |                      | 64     | 20      | Banco Castral       | 104 20       |        | France Investigs       | 371 01       | 354 19       | \$16                  |                    | BB1 47   |
| międz              | 340    | 340         | Massaille Cred       | 123:   | ****    | Beo Poo Espanel     | 82           | 85     | FrObl. (nook.)         | 370 67       | 353 86       | SHL                   | 983 25             | 924 37   |
| 28ipho5            | 166    | 164         | Métal Déployé        | 311    | 321     |                     | 7 25         |        | Francis                |              | 197 22       | Softiments            |                    | 381 15   |
| omp. Lyce-Alens    | 151    | 150         | M.H                  | 60     | 60      | B. N. Masique       |              | •      | Fracédor               |              | 201 97       |                       | 389 25             |          |
| oncorde (La)       | 251    | <b>25</b> 1 | Mic                  | 251    |         | B. Régi. lotemer    | 38000        | 37410  | FraceMones             | 365.69       | 349 11       | Sодержуве             | 315 65             | 301 34   |
| MP                 | 8301   | 8           | (Mors                | 409 80 | 408 60  | Burlow Rand         | 114          | 114    | Fraction               | 56339 32     | SS201 32     | Sogenitr              | 774 87             | 739 54   |
| SALU               | 15     | 15 80       | Nacional S.A         | 23     | 38 90 d | Bell Cenade         |              |        |                        |              |              | Sogister              | 994 35             | 949 30   |
| ridge (C.F.B.)     | 198 20 |             | Neval Worms          | 106 10 | 108 50  | Blyvoor             | 160 80       |        | Gession Mobilities     | 508 16       | 485 07       | Solul invetice        | 423 76             | 404 54   |
| réd. Gén. Ind      | 372    |             | Nevic. Olar. del     | 56 80  | 55      | Bowster             | 31 25        |        | Gest, Readstreat       | 448 96       | 426 60       | U.A.P. Ingelies       | 305 39             | 291 54   |
| rick Univers       | 390 20 | 374 60      | Nicolae              | 320    | 321     | Barish Petrologo    | 64           | 82 30  | Gest. Sel. France      | 326 76       | 311 94       | Uniforco              | 219 44             | 209 49   |
| dia .              | 101    | 100 50      | Nodet Couris         | 61     |         | Br. Lambert         | 389 70       | 420 d  | Havasamaen Öblig       | 1132 09      | 1080 75      | Uniforcier            | 583 14             | 558 70   |
| Sabl. Seign        | 116 50 |             | OPS Packes           | 99     | 95      | Caland Holdings     | 108          | 109 20 | House                  | 539 51       | 515 OS       | Unicestica            | 577 76             | 551 58 e |
|                    | 100 60 | 101         |                      | 90     | 28 10   | Canadian Pacific    | 383          | 368    | LNSI                   | 319.01       | 304 54 e     | Uni-Janea             | 943.67             | 901 07   |
| orblay S.A         |        |             | Optory               | 150 20 |         | Cockedil-Outre      | 16 80        |        | Indo-Sour Valence      | 614 SB       | 386.004      |                       | 1596 58            | 1544 DG  |
| Oliverich          | 350    | 340         |                      |        | ••      | Comineo             | 410          |        | lot faccion            | 11723 40     | 11723 40     | Univer                | 12720 26           | 12220 26 |
| ogramont           | 160    | 166 50      | Pelais Nouveauté     | 285 80 | 480     |                     | 860          |        | imerchiig.             | 10003 60     | 9549 96      | Valorett              | 352 79             | 342.52   |
| elalande S.A       | 170    | 184         | Paris-Orléens        | 106 50 | 108     | Commerchank         |              | ****   | interspect report      | 237 28       | 226 52       | Valor                 | 356 /3<br>10279 26 | 10228 72 |
| dom Volen          | 520    | 516         | Part. Fin. Gest. Inc | 213    | *:::    | Courteolds          | 11 60        | 14 30  |                        |              |              |                       |                    |          |
| óc.Rág.P.d.C(Li).  | 110 50 |             | Pathé Cinéma         | 152    | 152     | Dest. and Kraft     | 654          | 657    | ionypious indut        | 35199        | 336 02       | Valend                |                    | 13357 90 |
| idos Bottin        | 284    | 288         | Pathé Marconi        | 95 50  | 99 30   | De Bears (port.)    | 85 80        | ••••   | Imest.Obligation       | 11553 16     |              | Werns leastin         | 689 37             | 858 11   |
| ist Indochine      | 325    | 324         | Piles Wonder         | 89 20  |         | Dow Chemical        | 344          | 341    | Invest. St-Hoose       | 637 02       | 608 13       |                       |                    |          |
| ong, Toek, Pub.    | 202    | 195 10      | Piper Heidsieck      | 270    | 272     | Dresdner Beak       | 670          | 690    | Laffing-citteres       | 108798 80    | (OST)99 80 ] | ♦ : prix préci        | icent .            |          |
| -                  | •      |             | •                    | •      |         | -                   |              |        |                        | _            |              |                       |                    | J        |
|                    |        |             |                      |        |         |                     | _            |        |                        |              |              |                       |                    |          |

| clear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nos demilios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . ácition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. FICUS                                                                                                           | pourrions                                                                                                                                                                        | âtre con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | veinte d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | our publier la cr<br>perfois à ne pe<br>n dans la pren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | s donne                                                                                                                                                                                     | r 166                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Marché à terme La Chambre syndicale a décidé de prolonger, après la côture, la cotation des valeurs ay été exceptionnellement l'objet de transactions entre 14 h. 15 et 14 h. 30. Pour ce raison, nous ne pouvons plus garantir l'exactitude des derniers cours de l'après-mèt |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cette                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compan-<br>sation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>pricid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Preción<br>cours                                                                                                   | Decaler<br>coars                                                                                                                                                                 | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chrapes<br>serion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                            | Premier<br>comm                                                                                                                         | Dernier<br>Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Compt.<br>Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                     | Compay-<br>setion                                                                                                            | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Coers<br>prácéd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presier<br>chus                                                                                                                                                                                        | Cours                                                                                                                                             | Compt.<br>Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Compen-<br>strice                                                                                                        | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ASTRACT P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALEURS                                                                                                                                                                                | Cours<br>précéd.                                                                                                                           | Pretier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                | Dermier<br>cours                                                                                            | Compt.<br>Premier<br>cours                                                                                                                |
| 2106<br>3088<br>5088<br>5390<br>280<br>280<br>550<br>168<br>710<br>230<br>650<br>445<br>210<br>445<br>210<br>445<br>220<br>108<br>148<br>220<br>108<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280<br>1280 | C.N.E. 3 % Agence Names Africants Ale Superm. A.L.S.P.I. Asthon-Ad. Amen Applic, giz Applic, giz Applic, giz Applic, giz AgenPrions Asc. Entempt. Ball Pupilsen. Ball Pupilsen. Ball Pupilsen. Ball Supilsen. Ball Sup   | 当まる。<br>2 ままの。<br>2 ままの。<br>2 との。<br>2 との。<br>2 との。<br>2 との。<br>2 との。<br>2 との。<br>2 との。<br>3 との。<br>5 と。<br>5 と。<br>5 と。<br>5 と。<br>5 と。<br>5 と。<br>5 と。<br>5 と | 3080<br>578<br>394<br>394<br>398<br>168<br>726<br>304<br>50<br>409<br>409<br>409<br>409<br>409<br>409<br>409<br>40 | 900<br>464<br>442<br>241 50<br>113 50<br>186<br>186<br>303 90<br>530<br>247<br>303 90<br>303<br>1469<br>632<br>1829<br><br>1200<br>303<br>435<br>435<br>435<br>435<br>485<br>836 | 2083<br>3080<br>570<br>384<br>291<br>157<br>159<br>90<br>238<br>90<br>238<br>90<br>112,59<br>307<br>241<br>208<br>201<br>119,59<br>201<br>119,59<br>201<br>119,59<br>201<br>119,59<br>201<br>119,59<br>201<br>119,59<br>201<br>119,59<br>201<br>119,59<br>201<br>119,59<br>201<br>119,59<br>201<br>119,59<br>201<br>119,59<br>201<br>119,59<br>201<br>119,59<br>201<br>119,59<br>201<br>119,59<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201 | 715 600 2137 146 199 350 149 225 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 226 1050 2 | Europe et 1 Faccore Flichet-bauche Flosetal Fronderie (Géa.) Francting Gal. Lafayette Gal. Lafayette Gayenne-Gesc. Hachette Hachette Hachette Hachette Hachette Hachette Hachette Lad. at Puricip Inst. Michaux Instructagion Lafaye-Coppie — (obl.) Lagrand Lash Bellom Lafarge-Coppie — (obl.) Localirence Localirence Lyone. Enex Shechman Mais. Philoix Majorette (Ly) Meauthi Mar. Wendel Martall — (obl.)                                | 895<br>631<br>137<br>149<br>30<br>119<br>346<br>119<br>284<br>1110<br>285<br>820<br>1110<br>285<br>820<br>1110<br>285<br>148<br>148<br>148<br>148<br>148<br>148<br>148<br>148<br>148<br>148 | 239 50<br>259 50<br>5671<br>1186<br>1152<br>150<br>147<br>554<br>275 20<br>3194<br>1030<br>247<br>489<br>569<br>38<br>411<br>713<br>161 | 890<br>610<br>513<br>50<br>50<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51<br>51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 578 600 826 135 154 18 65 91 50 340 281 20 1084 289 50 05 230 50 275 1770 157 1770 144 10 360 275 20 1949 588 38 4411 703 167 152 50 880                                                                                                                                       | -118<br>390<br>185<br>205<br>43<br>124<br>170<br>325<br>136<br>1315<br>1315<br>1315<br>1315<br>1315<br>1315<br>1315          | Pechethrons Peshost Peshost Pesnod-Ricard Pitroles (Fee) — (pht) — (pht) — (perific) Peregot S.A. — (pht) — (polit) Politics B.P. Purgot S.A. — (pht)  | 126<br>365<br>365<br>181<br>1205<br>14<br>170<br>50<br>170<br>50<br>170<br>50<br>170<br>50<br>170<br>50<br>170<br>50<br>170<br>50<br>170<br>50<br>170<br>50<br>170<br>50<br>170<br>50<br>170<br>50<br>170<br>50<br>170<br>50<br>170<br>50<br>170<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 127<br>170 50<br>328<br>131 50<br>79<br>306<br>121 50<br>281<br>1140<br>754<br>263<br>105 50<br>880<br>101 50<br>977<br>977<br>977<br>1201<br>1201<br>270 50<br>382 50<br>483<br>286<br>101 50<br>9 20 | 125<br>384<br>187<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120                                                           | 125 10 125 205 207 124 51 10 20 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 20 11 125 40 | 76 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 131                                                                                | Veilourne V. Cicquen-P. Amust Express Actn. Teleph. Anglo Amer. C. B. Cicquen-B. B. Cicquen-B. B. Cicquen-B. B. Cicquen-B. B. Cicquen-B. Darrotche Burst. Des Bers. Darrotche Burst. Essenne Kodak. Esst Rand Ericsson Essenne Kodak. Esst Rand Ericsson Gen. Belgique Gen. Motors Gen. Belgique Gen. Motors Ge | 1165<br>913<br>566<br>527<br>645<br>44 50<br>502<br>278 50<br>85 36<br>1238<br>180<br>333<br>475 30<br>191 90<br>536<br>329<br>547<br>459<br>229<br>321 10<br>85 50<br>521 10<br>85 50<br>524 50<br>34 60<br>542 | 1380 13792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 17792 1 | 137 795 1 137 795 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 | 100 PT 76 PT | 52 Ro-Yokado CT7 CT7 CT7 CT7 CT8 CT7 CT8 CT7 CT8                                                                                                   | 520<br>1228<br>1318<br>437 50<br>82 70<br>437<br>515<br>84 20<br>1315<br>138 50<br>702<br>720<br>1702<br>720<br>1578<br>509<br>465<br>3 08 | 52 20<br>387 50<br>86 50<br>870<br>805<br>296<br>18400<br>556<br>1062<br>571<br>172 40<br>483<br>1318<br>434 50<br>434 50<br>434 50<br>436 10<br>65 30<br>1325<br>704<br>633<br>1178<br>633<br>1178<br>633<br>1178<br>633<br>1178<br>633<br>106 | 78 139 1148 152 20 387 50 86 870 806 870 1052 296 1052 296 1052 296 1230 90 85 30 1326 231 50 7014 577 3 05 | 76 50 134 30 1140 52 395 50 857 790 18400 554 1055 561 189 461 5612 1215 1332 433 85 1332 433 85 1332 136 80 231 40 703 1156 564 463 3 05 |
| 1150<br>695<br>35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CLT, Alcetei<br>Clab Méditer<br>Codetei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1230<br>709<br>96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1195<br>703<br>33 90                                                                                               | 1195<br><i>701</i><br>93 90                                                                                                                                                      | 190<br>1186<br>700<br>94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 785<br>1200<br>710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Merin-Gerin<br>Metro<br>Michalin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 838<br>1046<br>742                                                                                                                                                                          | 830<br>1090<br>732                                                                                                                      | 830<br>1080<br>730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 821<br>1100<br>719                                                                                                                                                                                                                                                             | 132<br>300<br>220                                                                                                            | - (ct)L)<br>Seb<br>Sefinang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 133<br>314 90<br>224                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 225 ]                                                                                                                                                                                                  | 133<br>314 90<br>225<br>672                                                                                                                       | 133<br>310<br>221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C                                                                                                                        | TE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S DES BILLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TS MAR                                                                                                                                                                                 | CHÉ L                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | DE I                                                                                                        | 'OR                                                                                                                                       |
| 165<br>210<br>108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Colines<br>Count, Entruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 170<br>206 10<br>102 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 171<br>211<br>109                                                                                                  | 171<br>211<br>109                                                                                                                                                                | 167 50<br>210<br>109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 615<br>830<br>124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - (ctsi.)<br>Mici (Cie)<br>Mines Kali (Sal) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 620<br>849<br>128                                                                                                                                                                           | 624 80<br>851<br>123                                                                                                                    | 624 80<br>851<br>123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 624 80<br>834<br>125                                                                                                                                                                                                                                                           | 670<br>120<br>660                                                                                                            | SFIM<br>SGE-SR<br>SGO. Bre. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 676<br>127<br>640                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 670<br>128<br>840                                                                                                                                                                                      | 130<br>640                                                                                                                                        | 657<br>125 40<br>531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ]                                                                                                                        | CHÉ OFFICIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COURS<br>préc.                                                                                                                                                                                                   | COUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t Vent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u></u>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | <u>_</u> α                                                                                                                                                                                                                                      | URS                                                                                                         | COURS                                                                                                                                     |
| 250<br>415<br>196<br>235<br>37<br>127<br>250<br>930<br>800<br>670<br>48<br>700<br>335<br>145<br>1310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Campt. Word. Campt. Word. Caid. Foncier Caidat F. Isom. Caidat F. Isom. Caidat Nam. Consent Caidat Nam. C.S. Sampiquat Danner Caivip Durby | 256<br>403<br>199<br>342<br>127<br>254<br>939<br>625<br>479<br>53 50<br>692<br>162 80<br>184 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 265<br>410<br>203<br>339<br>37<br>128<br>254<br>939<br>634<br>481<br>53<br>890<br>368 50<br>163<br>20              | 286<br>410<br>203<br>33 7<br>12 254<br>339<br>412<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30                                                  | 284<br>410 90 37<br>382 37<br>382 38<br>383<br>383<br>383<br>485<br>578 10<br>390<br>390<br>441<br>390<br>441<br>860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37<br>1190<br>1440<br>620<br>89<br>870<br>175<br>9<br>52<br>330<br>88<br>565<br>173<br>840<br>126<br>1600<br>53<br>131<br>476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M.M. Panteroya, Modi-Haunesya, Modi-Haunesya, Modi-Haunesya, Modi-Haunesya, Modi-Haunesya, Modi-Haunesya, Mord-Sat. Mord-Sat. Mord-Sat. Mordest Sal. Occident. (Sáu.) Olide-Caby. Onn. F. Paris. Opfi-Paribas. | 41 70<br>1223<br>1460<br>518<br>87 60<br>385<br>178<br>9<br>52 50<br>330<br>67<br>587<br>185<br>841<br>136<br>1684<br>1684<br>1684                                                          | 376<br>177<br>8 80<br>52 20<br>325<br>67<br>584<br>180<br>850<br>128<br>1650                                                            | 4050<br>1227<br>1495<br>1513 88 60<br>335 88 60<br>3177 88 60<br>52 50<br>52 50<br>53 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>5 | 40 20 1226 1496 1496 1496 173 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                           | 420<br>257<br>118<br>850<br>346<br>320<br>305<br>990<br>154<br>175<br>225<br>1480<br>189<br>420<br>142<br>1 23<br>182<br>906 | Siles Silenor Siles Rossignal Siles Rossignal Sograp Sourner Alile. Sourner Parier Titles Lumnac Titles Lumnac Titles Lumnac Titles Lumnac Titles Lumnac Lumnac Titles Lumnac Lum | 445<br>254<br>115<br>500<br>346<br>351<br>308<br>1020<br>152, 50<br>169<br>161<br>422<br>139<br>1 65<br>180<br>291 50                                                                                                                                                                                                          | 180 10<br>228 50<br>1690<br>161<br>432<br>137                                                                                                                                                          | 445<br>253<br>890<br>355<br>341<br>327<br>50<br>307<br>999<br>153<br>40<br>179<br>90<br>228<br>50<br>167<br>161<br>432<br>137<br>10<br>179<br>290 | 438 20<br>250<br>1115<br>396<br>348<br>3355<br>320<br>302<br>303<br>183 40<br>180 10<br>227<br>1680<br>1584<br>428<br>134 20<br>176<br>244 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Allectrage Beigitzus Pére Bas Denemis Harvège Grade-I Grèce (1 Izalie (1 ( Suisee (1) Autricha Espagna Portugal Canada ( | is (\$ 1) ne (100 DM) (100 F) n (100 RL) n (100 RL) n (100 RC) Grouppe (£ 1) 00 dinchmes 000 lines (100 sci)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 576<br>300 451<br>15 503<br>287 886<br>83 436<br>104 900<br>11 698<br>5 065<br>363 300<br>100 386<br>42 666<br>6 231<br>3 186                                                                                  | 300.4<br>15.0<br>267.6<br>83.6<br>104.7<br>6 11.6<br>5 9.0<br>5 5.0<br>363.0<br>93.8<br>42.6<br>5 5.2<br>6 5.2<br>6 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00 290 14 5 50 258 80 103 82 4 8 20 350 85 85 85 85 85 86 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 310<br>310<br>151<br>276<br>88<br>110<br>12<br>130<br>147<br>103<br>103<br>103<br>103<br>103<br>103<br>103<br>103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Or in Gale on h Or in Gale on h Or in (en ingo Pièce tempales Pièce innesies Pièce seine (2) Pièce de 20 de Pièce de 10 de Pièce de 50 pa Pièce de 10 de Pièce de 50 pa Pièce de 10 de | (20 fc)                                                                                                                                    | 30 11                                                                                                                                                                                                                                           | 76c. 02250 02200 02200 0770 0714 0771 0771 0771 0771 0771 07                                                | 102500<br>102400<br>670<br>671<br>638<br>825<br>3915<br>1930<br>4206<br>670                                                               |

# UN JOUR DANS LE MONDE

**IDÉES** 

2. SORTIR DE LA CRISE : « La choc Delors », par François Rachline; « De quelques évidences », par Maurice Faure ; « Pour une taxe mondiale sur la consommation », par Henri Mo-

### ÉTRANGER

3. AMÉRIQUES

Pendant la campagne de 1980, l'équipe de M. Reagan se serait pro-

3. DIPLOMATIE .

4. EUROPE

45. PROCHE-ORIENT La crise entre l'O.L.P. et Damas.

 e La Svrie ou le mitoir aux alouettes à (III), per Eric Rouleau

- LA GUERRE DU TCHAD : l'armée

6. ASIE - INDE : la longue marche du chef du parti Janata.

POLITIQUE

8. Les travaux de l'Assemblée nationale

- Le communiqué officiel du conseil des ministres.

# SOCIÉTÉ

9. SCIENCES. 9 à 11. ÉDUCATION : les principales dispositions des projets de décrets sur les carrières universitaires ; le réat dans ses contradictions.

12. JUSTICE : aux assises de Paris, come 23. SPORTS : le soixante-dixième Tour de France ; Wimbledon-Hollywood.

### LE MONDE **DES LIVRES**

13. LE FEUILLETON DE BERTRAND POIROT-DELPECH: « Souvenirs déssordonnés », de José Corti : Fasci-

14. LA VIE LITTÉRAIRE. AU FIL DES LECTURES. 15-16. LETTRES ÉTRANGÈRES : dix nou-

# **CULTURE**

DANSE : cinq compagnies françaises **ACTION CULTURELLE: motivement** de solidarité en faveur des institu-

22. COMMUNICATION: les magazines d'information d'Antenne 2 prennent des vacances.

# **ÉCONOMIE**

25-26. SOCIAL : après le relèvement des cotisations de l'assurance-chômage. La fin du congrès de la C.I.S.L.

27. CIRCULATION

Ü

RADIO-TÉLÉVISION (21) INFORMATIONS

SERVICES » (23): Journal officiel
 ; Loterie nationale; Loto; Météorologie; Mots croisés.

Annonces classées (24); Carnet (22); Programmes des spectacles (20-21); Marchés financiers (29).

**CERRUTI 1881** 

2 Juillet.

CERUTI HOMME 27 rue ROYALE ...

CERRUTI LIGNE POUR FEMME 15 Pl. de la MADELEINE 39 av. VICTOR-HUGO

CDEFG

LE CRÉDIT AGRICOLE CRÉE UN COMITÉ NATIONAL POUR LA MISE EN LIBERTÉ DE M. ANDRÉ COSTABEL

# Un banguier en prison

Un banquier est en prison, et l'émotion à son comble. A l'égard de M. Costabel, directeur depuis 1960 de la Caisse de Crédit agricole du Gard, arrêté vendredi 24 juin, et qui devait être entendu par le juge d'instruction, M. Christian Baujault, ce jeudi 30 juin, les signes réels ou intéressés de sympathie, sont multiples.

Le directeur général de la Caisse nationale du Crédit agricole, M. Bonnot, est intervenu auprès du ministre de l'agriculture et du cabi-net de M. Badinter pour obtenir des informations et la mise en liberté de M. Costabel. La Fédération nationale du Crédit agricole, qui regroupe, outre les présidents des caisses régionales, les pairs de M. Costabel, directeurs comme lui, entend susciter dans les départements un large mouvement en sa faveur. Un comité national pour sa mise en liberté a été constitué sous la présidence de M. Yves Barsalou, président de la F.N.C.A., comprenant notamment MM. Guillaume (F.N.S.E.A.), Guyau (C.N.J.A.), Laur (C.N.M.C.C.A.), ainsi que MM. Lallement, ancien directeur général de la C.N.C.A., et Philippe Lamour, président du comité écono-mique et social du Languedoc-Roussillon. Au-delà de la solidarité avec un prévenu, il y va pour l'insti-tution du Crédit agricole de sa crédibilité auprès du public et pour les di-rigeants des caisses d'une sorte

d'auto défense collective. C'est que le prévenu est de taille. Prophète en son pays d'abord, fonceur, il est de ceux qui croient que le Crédit agricole doit accompagner le développement économique des régions. C'est pour cela qu'il a soutenu la constitution du groupe agro-alimentaire de M. Bernard Serre, un antre fonceur qui voulait démontrer que la monuculture de la vigne et l'inorganisation des producteurs de légumes n'étaient pas des fatalités pour le Languedoc-Roussillon.

Prophète à Paris aussi, M. Costabel a été, comme secrétaire général de la Fédération nationale du Crédit agricole de 1968 à 1982, le chantre de l'extension du champ de compétence de la «banque verte», le champion de l'autonomie des caisses régionales face à la Caisse nationale. depuis 1982, membre de la commission plénière de cette Caisse natio-

La dimension du personnage est à la hauteur des interrogations que suscitent sinon son inculpation du moins son incarcération qui survient après celle de M. Serre, de plusieurs responsables de son groupe et de celle aussi du commissaire aux

# REMONTÉE DU DOLLAR : 7,64 F

Les mouvements de yo-yo du dollar se sont poursuivis jeudi 30 juin 1983 sur le marché des changes : la monnaie américaine est remontée de 2,53 DM à 2,5450 DM à Francfort et de 7,62 F à 2,5450 Livi à Franciorr et de 7,62 F à 7,64 F, après 7,66 F, sur la place de Paris. Aucun élément nouveau n'est intervesse pour justifier ces mouveauents, si ce n'est l'échéance de fin de semestre et les déclarations des officiels américains sur la baisse des taux, auxque

de l'été

Au sommaire du numéro du 3 juillet

Dauphiné: La Révolution « modérée » de

par Catherine Rihoit. Chapitre II: Les mystères

avec le « portrait chinois » de Claire Bretécher.

Et aussi

• Demain: Prospective à l'européenne,

Portrait imaginaire de ... Manet,

• Les « Beurs » prennent la parole,

par Gilbert Lascault.

Enquête d'Anne Bouissou.

Vizille, par Pierre Barral. • Feuilleton: Tentation

Histoire des France :

de Paris-choc.

Une page de jeux.

par Annie Batlle.

comptes, M. Pons, qui, lui, a été li beré. Aux interrogations correspon-dent les rumeurs qui courent au-jourd'hui entre Nimes, Montpellier et Paris. On parle par exemple de vengeance politique, thèse aussi fra-gile qu'inévitable. Mais on trouve dans le comité de soutien des diri-geants agricoles à l'engagement socialiste notoire.

L'autre thèse fait appel au syndrome du «petit - juge - rouge - ir-responsable - qui - ne - connaît rien - à - la - banque - et qui, bien sûr, entend faire un exemple. Les partisans de cette thèse sont alors prompts à manifester et à faire pression sur l'exécutif, oublieux qu'ils sont du principe de la séparation des

Si l'on exclut la légèreté du juge et de sa hiérarchie, que reste-t-il? Dans une affaire de ce genre, l'in carcération d'un prévenu ne s'explique que si son maintien en liberté nuit à la recherche de la vérité.

# De l'argent a disparu

S'il est reproché à M. Costabel d'avoir joué au banquier à haut risque en soutenant, au-delà du raisonnable, les entreprises de M. Serre, il peut être considéré comme coresponsable de la faillite de celui-ci. Mais les actes d'une banque sont-ils si peu accessibles qu'il faille emprisonner le directeur pour en examiner les comptes? Notons, au passage, que le banquier qui sauve une entreprise, dût-il outrepasser le droit, sera certainement considéré comme un grand homme. Si l'affaire échoue, il sera soumis à la vindicte générale.

En d'autres termes, certains observateurs pensent que des opéra-tions bancaires, fussent-elles délictueuses, liées au sauvetage du groupe Serre ne sont pas des motifs suffisants pour justifier l'incarcération de M. Costabei. D'où une autre piste possible.

De l'argent a disparu. Plusieurs commissions d'enquête ont été lancées en Amérique du Sud, où M. Bernard Serre, pour le compte de tiers, gérait plusieurs milliers d'hectares. Il se peut que le nom de M. Costabel croise celui de M. Serre dans ces opérations américaines.

Que le directeur du Crédit agricole du Gard ait cru à la nécessité pour des entrepreneurs français de prendre pied dans l'agriculture sudaméricaine n'est pas invraisemblable. Economiquement cette idée se

Mais il se peut aussi que ces opérations cachent des exportations illi-cites de capitaux. Dès lors, l'incarcération pour les besoins de l'enquête, qui ne préjuge en rien de la respon-sabilité de M. Costabel, s'explique-

Au total, la solidarité et l'émoion, pour légitimes qu'elles soient, ne devraient-elles pas, dans l'intérêt même peut-êre du principal inté-ressé, rester dans des limites utiles à 'exercice de la meilleure justice possible? C'est sans doute la raison pour laquelle le comité de soutien a mnoncé, mercredi 29 juin, à Nîmes, qu'il annulait son mot d'ordre de manifestation pour le vendredi

JACQUES GRALL.

# Des irrégularités dans les marchés de la caisse maladie des Alpes-Maritimes

Deux entrepreneurs sont écroués

de la police judiciaire de Nice, des irrégularités dans la passation de marchés de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, M. Gérald Maraet, juge d'instruction, a inculpé de faux, usage de faux et infraction aux lois sur les marchés trois entrepreneurs.

Deux d'entre eux, MM. Louis et Richard Benni, P.-D.G. de la so-ciété Alu-Bâtiment à Carros, ont été écronés. Plusieurs autres personnes, dont l'architecte de la C.P.A.M., M. Michel Clermont, ont été placées en garde à vue, et devraient être déférées jeudi au magistrat. Les marchés litigieux porteraient sur une somme de quatre millions de francs.

En octobre 1982, la section C.F.D.T. de la caisse avait saisi l'occasion d'un contrôle de routine de la direction régionale des affaires sani-taires et sociales pour dénoncer des pratiques irrégulières. Les investigations effectuées par trois inspecteurs de la DRASS portaient sur les ap-pels d'offres des années 1978 à 1982 et mettaient en évidence « un nom-bre élevé d'anomalies répétées dans

la passation des marchés ». Les contrôleurs relevaient, au stade du lancement des appels d'offres, l'omnipotence de l'architecte de la C.P.A.M. En violation de la ré-

**NOUVELLES BRÈVES** 

R.P.R. du Val-de-Marne, maire de

Nogent-sur-Marne, a été élu, à l'unanimité des suffrages exprimés.

président de l'Union des maires de

l'agglomération parisienne, qui

regroupe les cent vingt-trois com-

munes de la « petite couronne ». Les

maires socialistes et communistes se

sont abstenus. Le bureau sortant

était présidé par M. Jacques Carat,

sénateur socialiste du Val-de-Marne,

• Mgr Marcel Lefebvre, fonda-teur de la Fraternité Saint Pie X -

le séminaire traditionaliste d'Ecône

(Suisse) - a quitté son poste de su-

périeur général de la Fraternité mer-

credi 29 juin, comme il l'avait an-noncé (le Monde du 21 juillet

1982). Agé de soixante-dix-huit ans,

Mgr Lefebvre a déclaré, au cours

d'un entretien accordé à l'Agence

France-Presse, qu'il n'entend pas

pour l'instant » sacrer un évêque

afin d'assurer l'ordination de prétres

« traditionalistes » après sa dispari-

tion. Faisant le bilan de son action

avant de transmettre sa charge à

ger qu'il avait désigné en 1982, Mgr Lefebvre s'est montré

convaincu que son « œuvre conti

l'abbé allemand Franz Schmi

maire de Cachan.

De notre correspondant régional glementation, celui-ci avait non seulement établi seul la liste des entreprises jugées aptes techniquement à assurer les travaux, mais il s'était épalement chargé de la remise des dossiers et avait reçu directement de nombreux plis. Le rapport mention-nait aussi une série d'« anomalies troublantes » relatives aux devis et notait que . les entreprises mises en concurrence [étaient] toujours les mêmes pour des lots identiques ».

> Conclusion des inspecteurs : « Les faits relevés paraissent constituer plus qu'une simple succession de « coîncidences » et l'on peut supposer certaines ententes entre entre-

Ils signalaient enfin la disparition de

pièces et, notamment, des dossiers d'appels d'offres concernant l'entre-

tien et le nettoyage des locaux de la

Des responsables de la caisse avaient minimiser l'affaire. Dans une déclaration commune, le 18 février 1983, le président du conseil d'administration, M. Roger Mai, qui est aussi secrétaire de l'Union départementale F.O., et le directeur de la C.P.A.M., M. Jean-Claude Thysse, affirmaient que « les procédures administratives n'ont jamais cessé d'être régulières ».

**GUY PORTE.** 

Martin des « actes de cruauté envers avoir pratiqué entre le mois de décembre 1978 et le mois de juillet 1979 une série d'expériences sans anesthésie sur dix chiens vivants, dans le but d'une . recherche de substances devant permettre aux plongeurs sous-marins d'atteindre de plus grandes profondeurs. - -(Corresp.)

• La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a procédé, mercredi 29 juin, à l'élection de son nouveau bureau pour 1983-1984 :

Présidente: M= Nicole du Roy (S.J.F.-C.F.D.T.); vice-présidents: journaliste, M. Daniel Pautrat (C.G.C.), et employeur M. Louis-Olivier Lecorre (F.N.P.F.); secrétaires généraux journalisteM. Phi-lippe Dominique (C.G.T.), et employeur M. Jean Pauly (F.F.A.P.); trésorier : M. René Finkelstein (F.N.P.F.).

A l'issue de cette élection, le Syndicat national des journalistes (S.N.J.) et le Syndicat général des journalistes F.O. dénoncent « l'exclusive, cette année comme en 1982, des représentants patronaux à l'égard du S.N.J., pourtant majoritaire dans la profession, et de F.O., au profit d'une coalition de la C.F.D.T. et du syndicas minoritaire,

Le suméro du « Monde » daté 30 juin 1983 a été tiré à 474 649 exemplaires



# UN MÉDECIN DE NICE CONDAMNÉ POUR VIVISECTION

Nice. - Le tribunal correctionnel de Nice a condamné le 28 juin à 3 000 francs d'amende M. Pierre Martin, professeur agrégé et chef des services neuro-psychiatriques des hôpitaux de Nice, pour avoir procédé à des expérimentations sur des animaux vivants sans autorisa-tion ministérielle préalable (le Monde du 19 mai). La Société protectrice des animaux de Nice, partie civile, qui avait intenté le procès, a obtenu 2000 francs de dommages-intérêts.

Elle reprochait au professeur

Au Lesotho

# Des combats entre les forces paramilitaires et les opposants de l'Armée de libération ont fait seize morts

De notre correspondant

Johannesburg. - Les forces para-militaires du Lesotho ont repoussé mercredi 29 juin deux nouvelles attaques au cours desquelles, selon Radio-Maseru, treize assaillants « venus d'Afrique du Sud » et trois soldats ont été tués. Les premiers combats se sont déroulés à une centaine de kilomètres au nord de la capitale, autour de la résidence de campagne du premier ministre, le chef Lebua Jonathan. Celui-ci était alors à Mascru. La bataille se serait poursuivie plusieurs heures entre les forces de l'ordre et une trentaine de bandits », selon la terminologie of-

Dix d'entre eux auraient été éliminés et plusieurs capturés. Un stock • Important • d'armes et de munitions • d'origine sud-africaine • aurait été saisi. Une autre escarmouche a éclaté dans l'extrême sud du pays. Selon Maseru, trois assaillants et un soldat auraient été tués avant que soient repoussés les attaquants. L'un d'eux aurait été fait prisonnier.

Six attaques en quelques jours : depuis que l'armée de libération du Lesotho (L.L.A.) branche militaire de l'opposition en exil fait parler la poudre, le petit royaume n'avait ja-

mais connu une telle effervescence. La multiplication des attaques lancées par une organisation essentiellement basée en Afrique du Sud, donne à penser que les négociations directes entre Pretoria et Maseru auraient bel et bien avorté.

LES COTISATIONS

**DES EMPLOYEURS** 

A L'ASSURANCE-MALADIE **POURRAIENT ÊTRE** 

DÉPLAFONNÉES

employeurs à l'assurance-maladie pourraient être complètement dépla-

fonnées. Cette décision qu'annon-

cera M. Bérégovoy, probablement

vendredi la juillet, serait compensée

par une baisse du taux moyen de co-

L'opération, qui serait globale-

ment blanche pour les entreprises.

est à l'étude depuis l'été 1981. Elle

aurait deux avantages. Le premier

serait de modifier un système dans

lequel le poids des cotisations s'al-

lège au fur et à mesure que s'élèvent

les salaires (contrairement à l'impôt

sur le revenu, par exemple, qui est progressif). Le second avantage se-

rait d'aider les entreprises qui,

l'habillement, ont été handicapées -

vis-à-vis de la concurrence étrangère

- par les fortes hausses du SMIC

intervenues depuis le printemps

La réforme des cotisations de

l'assurance-maladie transfèrera à

raison de 2,3 milliards de francs par

point déplafonné des charges que

paient actuellement des entreprises

bas salaires sur des entreprises à

salaires élevés. Elle visc donc avant

tout à alléger les coûts de main

d'œuvre des secteurs traditionnels et

à renforcer leur compétitivité par

**UNE SECONDE DE PLUS** 

La journée du 30 juin durera

vingt-quatre heures et une seconde. Comme c'est souvent le cas depuis plusieurs années, cet ajout est né-

cessaire pour tenir compte des irré-

gularités de la rotation de la Terre.

elles-mêmes causées par des dépla-cements de matière à l'intérieur du

globe et par les phénomènes de ma-

La seconde est définie par réfé-

reace à une transition atomique de l'atome de césima, et l'échelle cor-respondante est le « temps atomi-

respondante est le « temps atomique international » (T.A.L.). Mais l'usage de ce temps aurait comme conséquence que l'heure murquée midi s'éloignerait progressivement de l'instant où le soieil est au plus

hant – et pourrait même tomber peodant la muit, dans un avenir très

Pour éviter ce décalage, le temps des horloges est le « temps univer-sel coordouné » (T.U.C., autrefois

G.M.T.), obtenu en ajoutant au

condes maintenant midi à sa place.

Ces ajouts se fout le 31 décembre et, si cela est nécessaire, le 30 juin.

rapport aux produits étrangers.

comme celles du textile, du cuir, de

tisation.

Les cotisations que versent les

A New-York, le Conseil de sécurité des Nations unies a appelé mercredi la communauté internationale à fournir une aide exceptionnelle de 46 millions de dollars au Royaume. Il s'agit, selon la résolution adoptée à l'unanimité par le conseil, de com-penser les dégâts commis par les commandos sud-africains au cours du raid du 9 décembre sur Maseru, de créer un stock de médicaments d'urgence et d'aider les autorités à renforcer leur défense. La résolution comporte aussi une phrase de félicitations adressées à Maseru pour · sa générosité à l'égard des réfugiés sud-africains et son opposition à l'apartheid . Pour un premier ministre dont la politique pro-sud-africaine était telle il y quelques années, qu'il passait aux yeux de ses ennemis pour - une marionnette de Pretoria -, le virage est speciacu-laire et le compliment inespéré...

PATRICE CLAUDE.



(Publicité) Et comme vin sur la table? Champlure, tiens? vous pensez déjà aux vacances.